ion du pouvoir par l'ang

ite dans l'indifference

Supplément «Initiatives »



QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14335 - 6 F

MERCREDI 27 FÉVRIER 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY ~ DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

# L'Irak a amorcé son retrait du Koweït

### La proie lâchée

CETTE fois est la bonne. Pour M. Saddam Hussein, l'heure de la retraite a - enfin sonne. Sept mois aprèa s'être empare du Koweit, le dictateur irakien aux abois est contraint de lacher sa proie. L'heure n'est plus aux atermoiements ni aux atratagémes mais au constat d'échec. tant bien que mai camouflé en « heroïque victoire spirituelle », pour reprendre l'expression utili-Sée par le président irakien dans son discours adresse mardi matin 26 février à la nation pour annoncer le retrait du Koweit.

Après tant de propagande et de rodomontades, de promesses non tenues et d'éphémères volteface, M. Saddam Hussein a done du se resoudre, fut-ce sans l'evouer, à regarder la vérité en face. Ses mensonges ont volé en éclats face aux réalités – fort têtues – du chemp de batalile. En quarante-huit heures d'offensive terrestre, l'armée irakienne célébrée depuis des mois comme « le quatrième du monde » mais épuisée par cinq aemeines de pilonnage aérien intensif – n'a pu que reculer, le plua souvent sans riposter, aous les coups de la puisaante machine de guerre allièe. Démoralisés, ses soldets étaient d'autant plus prompts à se rendre qu'ils subodoraient que leur cause serait bientôt perdue.

A betaille du Koweit, qui aspirait tant de crainte aux coalises, n'a pas eu lieu faute de combattents. Face à cette débacle, M. Saddem Hussein n'avait plus le choix : ou bien il s'obstinait et, brülant ses derniers vaisseaux, hātait sa défaite et son humiliation; ou bien, il ecceptalt in extremis ce que le communeuté internationale lui evait mille fois demandé depuis le

En joueur de poker, toujours prét à risquer le meximum mais aussi à sauver ce qui reste de sa mise, le président irakien a préféré se soumettre en espérant prendre ainsl un dernier pan. Il l'a fait d'autant plus volontiers qu'il savait pouvoir bénéficier des encouragements prodigués en coulisses par l'Union soviétique, son encienne alliée, soucieuse de rejouer un rôle de premier plan au Proche Orient, une foie la paix revenue. A peine M. Saddam Hussein avait-il annoncé mardi son retrait que Moscou voleit à son aecours en demendant au Conseil de sécurité de favoriser un cessez-le-feu.

ES dirigeants de la coalition Lanti-irakienne ne sont évi-demment pas dans la même disposition d'esprit. L'Amérique, qui venait le veille de perdre vingtsept soldats - tues à l'heure du dîner par l'explosion d'un missile irakien - semble d'autant moins prête à leisaer échapper le vietoire totale - militaire et politique - désormaia à sa portée. Washington, comme sea elliés européens, exige de Bagdad l'acceptation entière et sans équivoque des douze résolutions du Conseil de sécurité.

Proper Total Service

\* 100 A.

e de l'alla

5 425

The state of the s

The state of the s

Surtout, les Etats-Unis n'entendent pas permettre eu président irakien de sauver du désastre sa fameuse « gerde républicaine ». ossature du régime et éventuel Instrument de sa survie politique dens l'aprèa-guerre. « L'Irek, obeerveit mardi l'ambassedeur szoudien eux Nations unles, ne peut pas dire : « Merci, je suis venu. l'ei détruit, j'el incendie, j'ai tué, et maintenant, merci, je rentre chez moi » Une telle dérobade serait en effet inacceptable.



• M. Saddam Hussein présente sa défaite comme une « victoire spirituelle »

• Les alliés exigent l'acceptation de toutes les résolutions de l'ONU par Bagdad

Dans un messege diffusé par Redio-Bag- de sécurité se prononce pour un cessez-le dad, mardi 26 février dans la matinée (vers feu immédiat. L'agence Tess avait aupara-9 h 30 à Paris), M. Saddem Hussein a annoncé que le retrait des ses troupes du Kowett avait commencé lundi et « se poursuivra jusqu'à son achèvement », sans être plus précis sur la durée du repli. Le commandant du corps expéditionnaire britannique dans le Golfe, le général de La Billière, e ensuite déclaré que des signes d'un début de retrait des forces irakiennes du Koweit avait été observés.

De source militaire kowestienne en Arabie saoudite, on indiqueit que l'armée irakienne eveit commencé à évacuer la capitele de l'émirat, en ebendonnant son matériel. L'Union soviétique a demendé que le Conseil qu'elle maintenait cette position.

«Le Koweit est une partie de

ratre pays qui lui avait été arra-

chée dans le passé, a dit M. Sad-

dam Hussein sur les ondes de

Radio-Bagdad. Les Irakiens se

rappellerant que le 8 août 1990, il

est devenu une partie de l'Irak du

point de vue juridique, constitu-

tionnel et dans les faits. Ce fut le

cas entre le 8 ooût 1990 et jiisqu'à

la nuit dernière, avec le début du

retrait et ce jaur durant lequel nos

farces armées poursuivront leur

retrait (...) Taut le mande se rap-

pellera que les partes de Conston-

tinaple n'ont pas été ouvertes des

la première tentative de Jihad. »

Les réformes à l'Est

La Bulgarie et la Roumanie se dotent de nouvelles lois

Les pays industrialisés veulent harmoniser leurs travaux

SCIENCES • MEDECINE

Diagnostie posthume pour

sur la propriété agricole

Recherche

scientifique

tovs les gens d'honneur dans le mande », le président irakien a affirme que «la victoire est grande, maintenant et [le sera] à l'ovenir (...) Applaudissez à la sictaire. Vous ovez fait triampher le juste sur le faux, ô hommes valeureux. Vaus avez triomphé de ceux qui ant raulu impaser leur

Quont à la chère Palestine, a-t-il poursuivi, que lo connimunouté internationale o jetée dans l'oubli, mais qui, grāce au Jihad des Palestiniens et des Itakiens,

vant fait savoir que M. Saddam Hussein avait prévenu M. Mikhail Gorbatchev que le retrait sereit echevé « dans un bref délai ».

Lorsque l'ambassadeur irakien à l'ONU e confirmé la nouvelle et demandé un cessezle-feu, M. Marlin Fitzwater, porte-parole de la Maison Blanche a lu une déclaration expliquant que « la guerre continuait » et a réaffirmé les conditions de Washington à un arrêt des combats, notamment que l'Irak accepte de se plier « à toutes les résolutions de l'ONU». Après le discours de M. Saddam Hussein, le présidence américaine a confirmé

Parlant « aux Irakiens, aux est de nouveau venue frapper aux peuples arabes et musulmans et à portes pour obliger les tyrans à la replocer en lete des [problèmes] qui doivent eire résolus, elle a été placie dans de meilleures condi-

> La prudence est de mise dans les commentaires des gouvernements occidentaux sur cette allocution. Alors que la Maison Blanche ne s'était pas encore proooncée, mardi en fin de matinée, sur ce discours, un porte-parole de la Communauté économique européenne, à Luxembourg, estimait que le « retrait du Kaweit » n'était pas suffisant.

Lire la suite page 4



Lire également

- Le film des événements ; « Instinct de survie » par JACQUES DE BARRIN
- Les déclarations du président irakien
- Les Etats-Unis ont durci leurs exigences par JAN KRAUZE
- La fraternisation des prisonniers avec leurs gerdiens Les morts de Dhahran par FRANÇOISE CHIPAUX
- L'octroi par le Koweit de 1 milliard de dollars à la France : « Le salaire de l'engagement »

pages 3 à 8 et page 19

# Emeutes meurtrières à la Réunion

Les manifestations de Saint-Denis-de-la-Réunion ont entraîné la mort d'au moins sept personnes. Un profond malaise social est à l'origine de ces violences, dont l'interdiction de Télé Free-DOM n'a été que le détonateur

Les émeutes de Saint-Denis-de-le-Réunion, commencées samedi 23 février, ont fait sept morts dans la nuit de lundi à mardi, selon la police et les

Abreham Lincoln. . Les pompiers. enfants du tele Morhange. Le ministre des DOM- Hittites en Velachie. pages 13 et 14

« Sur le vil » et le sommire complet se trouvent page 24

Planté derrière les hautes

TOM, M. Louis Le Pensec, a quitté Peris merdi SAINT-OENIS-DE-LA-RÉUNION de notre correspondant

grilles qui protègent son journal, le directeur du Quatidien de la Réunion, M. Maximio Chane-Ki-Chune, essaie de trouver un sens eu spectacle qu'il a sous les yeux, alors que la nuit tombe sur Saint-Denis. Dans la rue principale de la zone industrielle du Chaudron, 26 février pour se rendre , ca pleine banlieue populaire, on se croirait au beau milieu d'un

«bazar» (marché) créole. A pied, à vélomoteur, en voiture de luxe parfois, des containes de personnes convergent, en rangs serrés, vers les locaux fumants de deux magasins éventrés, M. Bricolage et Eco-Cash.

Ceux qui ch reviennent ont les bras ebargés d'objets les plus divers : bouteilles d'eau minérale, de Coca-Cola, páte dentifrice, cartons remplis à ras bord de papier toilette, de savoo, de eanettes de bière. \* Ça le à

nous », « Ban Dieu la donné », entend-on ici et là. Les enfants et les adolescents tirent des caddies dans lesquels s'amoneellent des marchandises. Les coffres des voitures se referment sur des caisses de produits de consommation courante. Dans cette ruc d'ordineire si calme, peu de paroles sont échangées, quelques sourires complices tout eu plus.

Lire la suite page 11

# "Un poème-fleuve incandescent"



Traduit et présenté par André Chouraqui

Après sa traduction intégrale de la Bible... un message universel d'amour et de paix.

ROBERT LAFFONT

Les Soviétiques ne se plient pas de gaieté de cœur au démantèlement du pacte de Varsovie et retardent la dissolution du Comecon

piteuse? Ce sont finalement les anciens vassaux qui, dans uo élan de magnanimité, oot évité l'humilietion suprême à leur ancien maître. Il n'y eut donc pas de sommet de ebels d'Etat, pas de Gorbatchev fece à Walesa ou à Havel, pour signer, lundi 25 février, l'ecte de décès du pacte de Varsovie.

Soucieux de ne pas aggrever encore les difficultés intérieures du président soviétique, les dirigeants de l'Europe centrale libérée avaient décide de lui épargner eele, comme ils lui ont epargné la liquidation pure et simple, d'un coup, de toutes les structures, militeires et politi-

Pouvait-on imaginer fio plus ques, de l'organisation de défense iteuse? Ce sont finalement les du bloc sociatiste. Une telle dissolution aureit d'ailleurs pu se faire sans la présence d'une délégation soviétique : il suffisait, pour cele, que les autres Etats membres dénoncent en bloc le traite, et l'URSS se serait soudain retroovée scule signeteire d'un paete sans raison d'être...

Les enciens vassaux ont donc accepté de oe proceder, lundi 25 février, «qu'à» la liquidation des structures «militeires» et de laisser eo place jusqu'à la fin de cette ennée au plus tard, le comité consultatif du pacte de Varsovie, qui tient lieu de structure politique

SYLVIE KAUFFMANN Lire la suite page 9

L'Amérique n'est pas seulement

grands intérêts, elle fait partie avec

nous de la même communauté de

valeurs. Nous incarnons souvent mal

nos valeurs, et les Américains aussi,

mais nous les faisons avancer quand

même, comme l'a montré la victoire

ration de l'Europe de l'Est, due en

partie aussi à notre résistance à

l'URSS et au onmmunisme, et

omme le montrera demain la vic-

toire sur Saddam. Ces valeurs, e'est

l'Europe qui en est et demeure la patrie; e'est à partir de l'Europe

qu'elles se sont répandues et conti-

nuent à se répandre dans le monde, mais e'est grâce à l'alliance transa

tlantique entre l'Est et l'Europe libre

qu'elles peuvent se maintenir et

L'Europe n'est pas seulement l'en-

qui n'ont pas été définis en Patago-

nie. De ce fait, notre impuissance

actuelle n'est pas seulement nuisible

à nous-mêmes et à l'Amérique que

nous laissons seule avec ses immenses responsabilités. Elle fausse

la balance de l'avenir du monde, car

le nouvel ordre indispensable ne se

fera pas sans nous ni aotour du

ment de la France (et des autres

Européeus) dans la guerre, et c'est autour de la nécessité vitale d'un tel

projet que peut s'organiser, malgré nos divisions et nos impuissances

actuelles, l'Union européenne. L'in-

sensé bavardage des médias laisse percer un profond désarroi. Personne

n'avait envie de « mourir pour Dant-zig » en 1938, mais nos camarades de

la Résistance ont ensuite volontaire-ment fait à la liberté le sacrifice de

cur vie, il ne s'agit pas de « mourir pour le Koweit» mais de lutter effi-cacement, c'est-à-dire dans le cadre

d'une puissance européenne, pour un

monde plus libre et moins pauvre.

On ne gagne pas les guerres sans grand dessein pour la paix.

Golfe ni ailleurs.

même progresser dans le monde.

# Un grand dessein pour la paix

par Joseph Rovan

ES gouvernants des pays occidentaux, pris au dépourvu par la crise irakienne, ont trop peu et trop tardivement éclairé leurs peuples sur le sens du conflit. La nécessité de cet engagement, en apparence lointain, n'était pas de celles qui s'imposent d'elles-mêmes. Car la naissance de la ouissance irakienne, grâce à la complicité de tout le monde, des Soviétiques, des Américains et des Occidentaux - seuls les Israéliens avec la clairvoyance de la haine et de la peur ont toujours su où se formait leur ennemi le plus mortel, - avait presque omnplète-ment échappé à la conscience publique de nos pays.

Cct Etat, dont la plupart de nos concitoyens savaient à peine l'existence, a pris soudain une importance analogue à celle de l'URSS, voire de l'Allemagne hitlérienne. Si nous avions laissé faire Saddam Hussein - et e'eût été facile, car le sacrifice de la Tcbécoslovaquie en 1938 était quand même plus difficile à avaler. moralement, politiquement et mili-tairement que celui du Koweit, — l'Arabie tout entière, la péninsule arabique avec tous ses Etats qui pour la plupart ne sont guère plus solides que ne l'était le Koweit, ent basculé, avec la majorité des ressources pétrod'un unificateur dont l'ambition et l'absence totale de scrupules parais-

Et, au-delà de l'Arabie, l'immense ritanie, el, du moins avec une sympathie populaire très vive, le monde musulman tout entier, de l'Indonésie au Sénégal. Sans oublier les « colonies » arabophones et musulmanes que nous avons fait venir en Europe pour travailler dans nos usines el pour ramasser nos ordures ménagères du temps ou cela nous convenait (et cela nous convient toujours. car il y a peu de chômeurs « français de souche » à disputer aux Nord-Africains les places sur les bennes

Pourquoi a-t-il done fallu s'oppo-ser par les armes à un dictateur qui s'efforçait d'unifier, par les armes et par la terreur, les peuples arabo-phones dont la mémoire collective évoque d'anciennes grandeurs? De quel droit, alors que nous pronons l'unification de l'Europe, les Arabes n'auraient ils pas droit eux aussi à l'unité? Nous, les démocraties occi-dentales, n'avons ni le droit ni les moyens de nous opposer à la création d'un vaste ensemble arabe ou musulman dans le monde, à côté de l'ensemble américain de l'ensemble européen, de l'ensemble chinois et de l'ensemble indien, à condition que cet ensemble ne soit pas entre les mains d'un homme ou d'un groupe de type fasciste, qui recherche une domination absolue au-dedans, et aussi étendue que possible au-dehors.

Ce n'est pas l'Arabe que les democraties combattent dans Saddam Hussein, mais le fasciste, le totalitaire, celui qui a voulu asseoir son empire sur la conquete. De même, il

y a quarante ans, en allant au secours de la Corée du Sud, les démocraties n'out pas en premier lieu voulu soutenir le régime, fort peu démocrati-que, de Syngman Rhee, mais s'opposer à une nouvelle avancée du pouvoir soviétique stalinien.

En d'autres termes, ce qui est en jeu aujourd'hui dans le Golfe, e'est la possibilité de progresser dans la construction d'un ordre moudial policé, e'est-à-dire fonctionnant selon les principes de l'Etat de droit. La promition ébauche d'une telle cremi première ébauche d'une telle organi-sation a été tentée après la première guerre mondiale avec la Société des nations (dont Jean Monnet fut alors le jeune secrétaire général adjoint). Après la seconde guerre mondiale, les Nations unies ont été plus efficaces et plus durables, et ce n'est pas le basard qui a donné un rôle décisif dans l'affaire du Golfe au Conseil de sécurité, qui a pu l'assurer grâce au droit de veto dont jouissent les puissances atomiques, fondement de leur

#### Autodestruction collective

La fin de l'ére bicéphale, pendant dominaient directement ou indirectement le monde entier, fait entrevoir, pour le prochain siécle, un monde polycentrique où les anciennes grandes puissances cohabiteraient avec d'autres, telles la Chine, l'Inde et la constellation arabo-musulmane. Pour ne pas sombrer dans un conflit généralisé de tous contre tous, ou dans des omflagrations catastrophi-ques entre Nord et Sud, entre Blancs et « coloured », entre riches et pau-vres, la recherche d'un ordre mondial juste et efficace est une nécessité

C'est pourquoi l'annexion d'un Etat membre des Nations unies par un autre, action absolument inédite depuis 1945, eût bloqué si elle était restée sans riposte, tout le processus qui devra conduire à une existence plus policée de l'bumanité. Un tel ordre doit évidemment comprendre aussi une plus juste attribution et une plus juste distribution des

De même qu'il a été à un moment intolérable que le charbon ou l'éner-gie nucléaire ne fussent pas propriété de l'ensemble de la nation, il faudra que le pétrole et toule autre ressource de ce genre deviennent le bien com-mun de l'humanité et soient gérés dans l'intérêt de la communauté des nations. Dans ce sens, il est bon et légitime de se « battre pour le pétrole », non pas sculement pour ne pas remettre le sort de nos peuples entre les mains d'un dictateur fas-ciste qui se servirait de son or noir pour que tous les peuples puissent accèder dans des conditions onnvenables aux ressources communes.

Scul un tel projet, même s'il paraît utopique aux sages - mais nous sommes arrivés à un stade où l'utopie est la seule sagesse, - peut justi-fier notre engagement. Il implique le devoir d'agir de la même façon

TRAIT LIBRE

devant toute autre menace de pou-voir totalitaire appuyée sur l'une des nouvel ordre mondial qui doit en résulter, il faut évidemment stimuler en Europe la volonté de forger rapigrandes puissances qui domineront le monde de demain, qui le ruineront par leurs conflits ou qui bâtiront dement l'Union curopéenne, seule capable d'être le partenaire de l'Améensemble l'ordre nonvean auquel seront alors soumis tous les Etats, rique dans les grands travaux qui nous attendent. grands et petits, onmme sont - approximativement - égaux notre alliée et notre protectrice sans laquelle toute l'Europe de l'Ouest devant la loi tous les citoyens de la République, les riches et les pauvres serait tombée dans le pouvoir de l'Union soviétique, elle n'est pas seu-lement notre associée par l'identité ou la proximité de la plupart de nos (avec cette réserve que les puissants sont parfois un peu plus égaux que les autres - mais le propre des démo-

craties est précisément de limiter cet aspect trop bumain, alors que les dictatures le favorisent et l'exploitent). Ce nouvel ordre du monde est un but d'autant moins absurde qu'il n'a pour alternative que la disparition de la Terre et de ses habitants. C'est, en effet, la menace de notre autodes-truction collective qui exige impéricusement que les grands Etats de la Terre, pour sauver matériellement notre habitacle, s'unissent afin d'imposer les mesures salvatrices qui seront chères, lourdes et, par conséquent, fort peu populaires. Si une seule des grandes puissances est en mesure de s'y dérober, toute l'œuvre

sera compromise.

L'engagement des Etats-Unis et des membres curopéens de l'alliance atlantique dans la guerre contre Saddam Hussein devrait être clairement placé dans un cadre moral et politique comparable à ce que tenta le pré-sident Wilson quand il plaça sur la même orbite l'entrée en guerre des Etats-Unis du côté de l'Entente et la création de la Société des nations. Dans le même cadre que la guerre contre Hitler abontissant à la créa-tion des Nations unies, malgre le peu de goût qu'un Staline pouvait avoir pour un pareil machin.

Ce n'est qu'ainsi, d'ailleurs, que l'on pourra s'opposer, dans les peu-ples arabes et musulmans, à la montée d'un sentiment d'injustice subie et de volonté de vengeance. Dans l'annonce de l'ordre nouveau pour lequel nous nous battrons, devra apparaître clairement le principe à partir duquel tous les problèmes de la région pourront trouver des solu-tions acceptables pour tous les impliqués. Il faut arracher l'initiative à Saddam Hussein et annoncer les principes d'où se dégageront les solu-tions pour la Palestine, le Liban, les Kurdes.

#### Communauté de valeurs

L'Amérique, par un effort gigantesque et dont on nous informe trop peu, car il est aussi fait pour nous, s'est mise en état de réagir onntre l'espresseur. Il lui a failu quand même envimn six mois – et des eircons-tances très favorables, e'est-à-dire l'effacement au moins provisoire de la présence soviétique sur le terrain,

pour être prête à commencer les
opérations militaires. Mais il ne semble pas qu'elle soit suffisamment préoccupée des «buts de la guerre», e est à dire de la présentation des grandes lignes du nouvel ordre mon-dial qu'elle veut faire prévaloir en commençant par la région du Golfe. Quant aux Européens, ils sont insuf-fisamment présents sur le champ de

bataille, et pratiquement inexistants

sur le plan politique. Militairement, nous sommes prowith airement, nous sommes pre-sents sur le mode de la séparation. L'Angleterre fort honnètement, mais collée à sa fille, devenue mère protec-trice, et la France dans la contradic-tion permanente entre la proclamation du principe de son indépendance et l'absence des moyens qui seraient nécessaires pour en faire une réalité. Quant à l'Alle magne, elle n'y est point du tout, et la ountribution militaire des autres membres de la Communauté ne peut avoir de toute façon à l'heure actuelle qu'une valeur symbolique. Jamais la désunion de l'Eumpe n'a été plus spectaculaire; comment peut-on sérieusement parler d'union politique quand, des deux auteurs de la proposition qui a fait décider la onvocation de la conférence actuellement au travail, l'un est militairement engage dans une guerre et l'au-tre peu ou point ? En fait, les Européens n'ont que peu de prise sur la stratégie militaire et politique du

Cette impuissance et cette inexisdues à une volonté américaine de nous tenir à l'écart. S'il y avait 200 000 Européens dans le Golfe, sous un commandement européen intégré, les rapports avec les Américains, sur place et dans les arènes diplomatiques, se placeraient d'em-blée dans un climat d'égalité. Au lieu de quoi nous sommes tout juste une juxtaposition d'auxiliaires, utiles et valables certes, mais sans commune mesure avec ce que devraient être notre poids et notre rôle.

Si nous voulons donnér un sens à notre participation à cette guerre. c'est-à-dire si nous voulons participer efficacement à la omstruction du

### Le devoir des intellectuels par Mustapha Cherif

E ne connais qu'une seule vrale résistance, celle des gens de la culture et des gens de la misère de rivre; c'est à la seconde catégorie qu'appartiennent tous ceux qui existent, mais c'est de la première que je parle » (F. Nietzsche.)

La onnfrontation dont nous sommes les témoins intervient dans un monde désorienté par l'éclatement des pays de l'Est, la paupérisation accélèrée des sociétés du tiers-monde, les dysfonctionnements multiples des pays musulmans, l'ébranlement des valeurs culturelles et l'ambivalence de la modernité telle que la conçoit l'Oc-cident. Le gigantisme et le profit fragi-lisent davantage encore le paysage.

Mais anx facteurs souvent soulienés mais anx lacteurs souvent sounders qui expliquent la situation d'aujour-d'hmi (héritage de la décolonisation, nature des États et des régimes du Moyen-Orient, lutte pour le contrôle des richesses du sous-sol, stratégie de domination de la première puissance mondiale, etc.), s'ajoute une autre donnée non moins importante: l'ab-sence d'un authentique dialogne entre l'Occident et l'Islam. Malgré tant de raisons objectives de coopérer, le monde occidental et le monde musulman ont tous deux traversé les siècles en s'affrontant, opposés dans leurs intérêts comme dans leur vision du

C'est dire que la guerre injuste du Golfe ne peut s'expliquer uniquement par l'invasion du Koweit. C'est dire aussi que la «solution», extrême et semble économique le plus grand et le plus riche du monde, ce n'est pas sculement la virtualité d'une grande puissance politique et militaire, elle démesurée, de la coalition liguée con-tre Bagdad est vouée à l'échec du fait qu'elle concerne moins les causes du est surtout la patrie commune de la démocratie, qui n'a pas été inventée en Chine, et des droits de l'homme, conflit que ses conséquences.

Certes, il ne s'agit pas d'une guerre de religions, mais en dépit des affir-mations des responsables politiques et des médias des pays occidentaux, près d'un milliard de musulmans traumatisés par les séquelles de la décolonisation et par la tragédie du peuple palestinien, par la destruction délibé-rée des potentialités de l'Irak et par la menace qui se profile de l'utilisation Qu'il s'agisse de sauver la planète ou d'organiser la paix entre Israèl et la Palestine, l'Amérique n'y parviendra pas sans nous. Encore laudrait-il que nous existions en tant que puissance porteuse d'un projet. Seul un projet créateur d'un ordre de droit d'armes non conventionnelles, pen-sent à juste titre qu'il s'agit là d'une guerre que les peuples n'ont pas vou-lue, une guerre injuste menée par l'Occident coutre l'Islam, pan le Nord contre le Sud, par les riches contre les foi du Cooseil de sécurité, alors qu'il semble avoir oublié jusqu'aux principes mêmes de la Charte des Nations unies, qu'il est théoriquement chargé

de défendre? Pour les masses arabo-musulmanes, 'essentiel se situe au niveau des mentalités et des ormportements, en somme au niveau de la culture. L'is-lam est une culture universelle qui résiste aux images qu'on tente de lui substituer. Il ne se réduit pas aux stéréotypes des émirs, des pétrodollars ou des ayatollahs. Religion foncière-ment humaine, l'islam est une raison d'être et un projet de société.

Du dialogue entre l'Islam et l'Occi-dent dépend l'avenir da monde. Or que constatons-nous encore plus

cruellement à travers cette guerre? cruellement à travers cette guerre?
Que l'Arabe est absent de la vision
culturelle de l'Occident, alors qu'il est,
avec le Grec et le Juif, l'un des
auteurs de l'Histoire et de la civilisation. Mais est-il possible de réduire au
silence la moitié du monde? En ces moments tragiques il est grand-temps de commencer à comprendre l'autre pour transformer la logique de guerre en logique de paix.

La seule question qui vaille aujour-d'hui est : Comment arrêter la spirale guerrière? Pour faire admettre la logique de paix, trois organisations inter-nationales et régionales ont un rôle majeur à jouer : les pays non alignés, qui ont là une occasion de faire entendre la voix des trois quarts des peuples du monde, la Communauté économique européenne et l'Union du Maghreb arabe. Quant à l'Algérie, engagée dans une expérience démo-cratique originale, elle continuera, par la voix de son président, à œuvrer en faveur d'une sointion pacifique, aussi improbable paraisset-elle, et pour la défense du vrai problème que consti-tue la cause palestinienne.

#### Une pensée cuverte

Aux intellectuels, universitaires et croyants de toutes confessions de faire pression sur les gouvernements de la coalition pour leur arracher un cessez-le-feu, barrer la route à ce nou-vel ordre international qui préfigure le risque de maintenir tous les pays du monde, et surtout ceux du Sud, dans la dépendance, la violence, l'errance culturelle. La pensée créatrice, ouverte sur autrui, capable de forger une société éclairée et humaine, apte à relever tous les défis de l'intelligence, doit l'emporter sur une raison aliénée à la puissance matérielle et à ses mythes.

Les manifestations pacifiques, la vigilance, la sagesse et le travail de la raison sont les seules armes possibles pour assurer la paix et le dialogue des cultures. La communauté universi-taire mondiale, authentique potentiel de Phumanité, a dans ce combat une énome part de responsabilité. Face à ce qui apparaît aujourd'hui comme une guerre de civilisations, les intel-lectuels, fidèles aux leçons d'Héraclite Jean-Jacques Rousseau, témoins du Coran, de l'Evangile et de la Thora, ont pour impérieux devoir de faire cesser cette guerre. Ce moment est une épreuve déci-

sive pour l'avenir du monde. Les intellectuels maintenus si nombreux dans l'ignorance de l'Islam et dans l'indifférence à l'égard de la cause palestinienne, sont-ils capables de comprendre et d'en affronter le risque? Sera-t-il dit qu'ils ont, que nous avons perdu ce courage de la pensée qui autorise à se omporter comme une avant-garde soucieuse de justice et de vérité?

► Mustapha Cherif, docteur ès let-tres, est ministre algérien de l'enseignement supérieur.

M. Saddan H

even entering

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE, 75601 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.609 F

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-9EUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

Durée de la société; cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social: Principaux associés de la société Société civile « Les rédacteurs du Monde ». Association Hubert-Beuve-Méry

Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises. M. Jacques Lesourne, gérant.

Jacques Lesourne, président Françoise Huguet, directeur général Philippe Oupuis, directeur commercia

5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS Tél.: (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F Telefax . 45-55-04-70. · Société filiale du journal le Monde et Répie Presse SA.

Le Monde TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 · Tapez LEMONOS ou 38-15 · Tapez LM Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395-2037

### **ABONNEMENTS**

1, place Hubert-Benne-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

| TARIF  | FRANCE  | SUISSE-BELGIQUE<br>LUXEMBOURG | AUTRES PAYS voie normale y compris CEE avion |
|--------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 тоіз | 400 F   | 572 F                         | 790 F                                        |
| 6 mois | 780 F   | I 123 F                       | 1 560 F                                      |
| l an   | t 400 F | 2 086 F                       | 2 960 F                                      |
|        |         |                               |                                              |

ÉTRANGER: par voie aérieune tarif sur demande Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus on par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnes sons invites à formuler leur départ, en indiquant leur

# BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 3 magis 🔲 6 mois 🛚

Adresse : Code postal : \_ Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimente

Baggied a der

HER TOWNS TO SEA affine the state of the state of

70 %

Street Committee restance to the second of the latest terms of jours. St. St. Co. Second ....

Levoir des intellectuels

**Instinct** de survie

Instinct de survie d'un régime qui cherche à sauver sa mise. Aujourd'hui, nos troupas hérolques vont se retirer du Kowelt. Cs qui nous reste, c'est notre espoir et notre détermination. Comme is victoire sst douce », e annoncé Seddem Hussein, mardi matin 26 février, sur les ondea de Radio-Bagdad. La veille eu eoir, celle-cl avait diffueé une déclaration « d'un porte-parole de l'armée a qui promettalt l'évecuation du Kowett conformément à la résolution 660 du Conaeil de aécu-rité de l'ONU. «Rejetant toute compleisence svec la logique du msi, du diktat et de l'agression, nos forces, ejoutalt-II, ont été engagées dans une bateille épi-

L'embassadeur d'Irak eux Natione unies eveit euesitôt communiqué ces bonnes dispositions eu Conseil de eécurité, réuni à huis clos. Il even indiqué que Saddem Huesein eveit envoyé un message en ca sens au président Mikhell Gorbatchev, l'asaurant que l'ordre de retrah evait déjà été donné.

que et veillente qui s'inecrira,

dans l'histoire, en lettres de

lumière. »

« Il n'y a eu eucun contect avec notre gouvernement et, en conséquence, la querre continue », evait elors noté le portaperole de le Meison Blenche,

prêt à fleirar, dans cette offre de naix, un nouveau pièce tendu eux forcee de la coalition qui mattaient en dérouts l'ermée de Bagdad. «La France est feyorabis à une cessation des hostilltés, déclereit, merdi metin, M. Roland Dumas. Mais elle ns seurait courir le risque d'une manceuvre dilstoire au moment où nos soldats sont sngegés sur le terrsin. » Toutefoia, le général Peter de la Billière, commandent du corpe expéditionnaira britannique, signalait, un peu plus tard, des e signes d'un retrait irakien ».

Du coup, l'Union soviétique qui, selon l'egence Tass, avait présenté, quelques heures plus tôt, de nouvelles propositions pour mettre fin à la guerre du Golfe, e saisi la balle irekienne eu bond. Elle e demendé une convocation d'urgence du Conseil de eécurité « pour pren-dre une décision immédiese sur la question du cessez-le-feu s .

#### Un missile meшtrier

L'Irak e'éteit « félicitée », lundi soir, eu terme du deuxième jour de l'offensive terrestre, de «la glorieuse victoire remportée par l'armée des missions difficiles » sur les forces de la coalition cen train de battre en retraite. sbandonnnant, sur place, chers st équipements ». Radio-Bagded evait, tout de même, dans un commentaire moins arrogent et plue pregmatique, invité les Arabes beaux parleurs à cabandonner les slogans et à passer à i'sction .

A vrei dire, les troupea irakiennes n'evaient pes encore opposé, mardi matin, de résistance notable aux forces alliées. Le contre-torpilleur britannique Gloucester aveit, toutefois, intercepté un missile Silkworm, tiré depuis le côte, qui visait probablement le cuirassé américain Missouri. L'Irak avait, d'autre part, continué, à tirer des missiles Scud à ogivs conventionnelle en direction de l'Arabie saoudite et des Emirats du Golfe. Les débris de l'un d'eux tombaient sur un casemement américain à Dhahran : 27 soldats étaient tués et 98 autres blessés.

Les forces alliées continuent d'enregistrer de c formidables succès », evait affirmé, lundi apràa midi, à Ryed le général Richard Neal, adjoint eu commandant en chef de l'opération «Tempête du désert», il avait feit état de le destruction de 270 chars et de le cepture de 20 500 ennemis. Les forces américalnes n'auraient eu à déplorer que 4 morts et 21 blessés. De son côté, le

commandant des forces arabes conjointes eveit préciaé que 8 soldats avaient trouvé le mort au cours des premières heures de l'offensive terrestre.

Les forces françaises, qui ont pénétré de 150 kilomètres en territoire irakien, aveient réussi à neutreliser une division d'infanterie ennemie et à feire 3000 prisonniers au risque de gener leur progression. « Elles ont etteint leur objectif trentesix heures après le déclenchement de leur atteque », evait souligné le générel Michel Roquejeoffre, commendant le dispositif Deguets. Un dauxième soldat e été légérement blessé eu cours de ces

#### Le Koweit de demain

Le préaident George Buah s'étan félicité de ces ebonnes nouvelles » en provenence du front, tout en mettant en garde see competriotes contre un sxcès d'euphorie. « Nous entrons dans la phase critique de la bataille terrestre, eveit sagement insisté M. Tom King, ministra britannique da la défense. Les procheins jours pourraient être plus difficiles. »

L'effrontement décisif entre les forces de la coelition et le

pas eu lieu, même si certeins éléments de ces unités d'élhe qui cempeient dens le sud de l'Irak, entre Bassorah et la frontière koweltienne, ont commencé à sortir de leura retranchements. Ne sereit-ce que pour déjouer les menœuvres des troupes elliéee qui continuent de mener une guerre de mouvement, prenant peu à peu en tenaille une armée trop longtemps figée eur des positiona

«Le Kowsīt sera bientôt librs », e ennoncé le président Rush. «Le Kowett de demain ne sera pas celui d'hier », a promis l'émir du Koweit en exil dont le pays célébreit, lundi, le trentième enniversaire de son indépendence. Cheikh Jaber Al Ahmed Al Sebah a réitéré son engagement à répondre, le moment venu, aux « aapirationa du peuple .

Bonne menière du Koweit : le Quai d'Orsey a ennoncé que, pour contribuer à «l'effort milivaire français pour la libération du pays ». l'émirat avait décidé de donner 1 milliard de dollars à le France. Bonna aubeine pour M. Michel Charasse, ministre du budget, qui a aussitôt confirmé qu'il n'y eurait « pas d'impôt-Golfe ».

**JACQUES DE BARRIN** 

### Après vingt-quatre heures d'incertitude

# M. Saddam Hussein annonce le retrait comme une «victoire» de l'Irak

en Irak (8 h 40 GMT), que M. Saddam Hussein a annonce personnellement aux Irakiens sur les ondes de Radio-Bagdad le retrait du Koweit, commencé, a-t-il affirmé, au cours de la nuit précédente : « Aujourd'hul, nos grandes forces armées poursulwont le retrait du Roweit jus-qu'o san achèvement ce même jour. Mettant en avant la « victoire » de son peuple, le président trakien a souligné qu'après le retrait e l'état de préparation ou combat doit être au plus haut niveaus. Il e déclaré que le Koweit a été e constitutionnelle-

an the states for the

Longithman Error

8 eoût 1990, jour de son annexion officielle par Bagdad, et «lo nuit dernière ». « Vous avez fait face, s-t-il poursuivi, ò trente pays et aux maux qu'ils ant apportés ici (...) Vous avez fait foce au mande entier, courageux Irakiens, ( ... ) C'était un combot heroique, vous avez gagne, vous êtes victorieux. (...) Ce qui nous reste, c'est notre espoir et notre déterminatian. (...). Comme la victoire est douce's" M: "Saddam Hussein a cependant ajouté que la coslition continucrait à combattre l'Irak « même oprès notre retrait du Koweits. Les Irakiens avaient passé

bulletins d'informations contradictoires de la radio nationale, Les émissions s'étaient interrompues dans le nuit peu après la lecture d'un communiqué attribué à e un porte-parole de l'armée » annonçant le retrait, mais sans en préciser explicitement Pheure ul la date : «Nos farces armées ont accompli leur devoir de Jihad, en rejetont toute complotance avec lo logique du mal, du diktat et de l'agressian. Elles ant été engagées dans une bataille épique et vaillonte qui demeurera dans l'Histoire en lettres

dans l'incertitude engendrée par les connaître qu'elle acceptait de se retirer en conformité ovec lo résolution 660 du Conseil de sécurité des Nations unies quand elle o accepté lo proposition soriétique. Sur cette base, et en confarmité avec cette décision, des ordres ont été donnés aux forces armées pour un retrait organisé sur les positions qu'elles occupaient avant le 1= oaût 1990. Celo est considéré comme une opplication pentique de la résolution 660.

« L'agence irakienne de presse a appris que le ministre des affaires étrangères a informé l'ambassadeur soviétique de cette décision, qui constitue une application de la réso-lutian 660, poursuivait Radio-Bag-dad. Le ministre des affaires étrangères o demandé qu'un message du président Saddam Hussein et du Conseil de commandement de la révolution soit transmis au président Gorbatchev pour lui demander de faire des essarts au Conseil de sécurité des Nations unies afin de parvenir à un cessez-le-leu et de mettre la au comportement criminel des Etats-Unis et de leurs alliés et collabora-

Peu avant cette déclaration, la radio relisait les derniers communiqués militaires faisant état notamment de l'attaque de missiles sur la base aérienne alliée de Dhahran : « Notre héroique corps des missiles continue de frapper les lâches traîtres... » Pendant toute la journée de lundi, elle avait félicité les soldats pour leur bravoure, annoncé la vic-toire sur les infidèles et diffusé des appels aux musulmans du monde entier, leur demandant de frapper les intérêts américains, britanniques et français et de venir au secours de

l'Irak. A 5 h 30 en Irak (2 h 30 donné aux soldats de se retirer GMT1 mardi, Radio-Bagdad avail Deux heures plus tard, le ton cepenrepris ses émissions sur un ton belliqueux : « Ici Bagdad, qui ne craint avez foit votre devotr et occompli que Dieu et qui ne se plie devant personne. (...) Ici Bagdad, le cimetière des envahisseurs criminels (...), dont et à tous ceux qui les ont aidés. Vous les fromières sont aiguistés pour tail - avez fait échouer le complot et vous ler en pièces les armées de la tyrannie ». Dans son bulletin de 7 heures

dant commençait à changer ; « Vous votre missian (...). Vous ovez refuse de vous vendre à Bush, au sionisme avez été victarleux ». La radio ajoutait : « O fils de Saddam Hussein, (heure locales mardi, elle ne faisait préserve-toi pour m nation 2. - (AFP. pas davantage mention de l'ordre AP. Reuter.)



Au cours de la réunion du Conseil de sécurité

# Bagdad a demandé officiellement un cessez-le-feu

L'Irak a officiellement « sollicité » un cassez-le-feu auprès du Coneeil de sécurité, dens le nuit du lundi 25 eu merdi 26 février.

L'embassadeur irakien auprés des Nations unies, M. Abdou/ Amir Al-Anbari, e fait pert de « l'engagement » de son pays è eppliquer le résolution 660 de l'ONU, meis le plupert des membres du Conseil ont rejeté le sollicitation irakienne, estiment que toutes les résolutions

devaient être eppliquées. Cependant, merdi metin, le vice-ministre soviétique dea affairea étrangères, M. Alexandre Belonogov, a affirmé à Moscou eu cours d'une conférance de presse que l'URSS demandait que le Conseil, qui deveit reprendre ees travaux dans le journée, se prononce pour un cessez-le-feu immédiat.

**NEW-YORK (Nations unies)** correspondance

« On avait vraiment l'impression que l'ambassadeur irakien était désespere » ont effirmé certains diplometes à l'issue de la réunion à huis clos du Conseil de sécurité. D'autres exprimaient leur étonnement de n'avoir vu eucun membre du Conseil proposer un projet de réso-lution appeiant à un cessez-le-feu... Tous étaient surpris de la manière dont le représentant irakien evait « mendié » ce cessez-le-feu.

menues (c cosservotes.

« Il est évident que certains des membres (du Conseil) ont des intentions cachées contre l'Irak et que le cessez-le-seu ne les intéresse pas » affirmait quant à lui l'ambassadeur d'Irak eux journalistes, en ajoutant : « Certoins membres du Conseil de sécurité sont un lien entre la résolution 600 que nous venons d'accepter officiellement et les outres résoluofficiellement et les outres résolu-tions, en demandant que tautes les décisions du Consell soient oppliquées en même temps». Pour l'am-bassadeur irakien, même si Bagdad

les résolutions du Conseil, leur application « prendralt des années ». e Nous avons accepté la mère de toutes les résolutions, qui est la 660 » e-t-il ajouté. Sur le fait de savoir si Bagdad est prêt à déposer les armes avant de quitter le Koweit, comme le demande Washington, l'ambassa-deur Al-Anbari a précisé : «Je ne vois rien dans la résolution 660 qui exige notre retrait à pied ».

Selon les diplomates qui ont par-ticipé à la réunion, l'ambassadeur iraiden e également annoncé que le président Saddam Hussein evait personnellement téléphoné au prési-dent Gorbatchev pour lui communi-quer son intention.

. Des quinze membres du Conseil, et sans cond seulement trois – le Yémen, l'Inde plus brefs». et Cuba – ont soutenu la demande irakienne d'un cessez-le-feu. La Chine a oppelé à la «retenue», tan-dis que le représentant de l'Union soviétique se contentait de transmettre le message de Saddam Hussein. La France n'e pas pris la parole. Rappelant les conditions posées par les alliés le 22 février demier, l'am-

ring a réallirmé qu'avant de pouvoir prendre en considération une résolution appelant à un cessez-le-feu, toutes les résolutions du Conseil devraient être eclairement occeptres » par Bagdad.

Le Britannique Sir David Hannay a quant à lui fait allusion à des « ambiguités », parmi lesquelles le fait que le représentant de l'Irak a fait référence au Koweit comme étant « une entité géographique dont le statui constitutionnel reste en doutes. De son côté, l'ambassadeur du Yémen a présenté les éléments d'un projet de résolution pour un cessez-le-seu et un retrait « immèdiat et sans condition dans les délais les

Après avoir ajourné cette réunion officielle, les membres du Conseil ont décidé de se livrer à des consultations officieuses, afin de discuter de l'opportunité d'un cessez-le-feu et d'un éventuel projet de résolution sur la demande irakienne.

AFSANÉ BASSIR POUR



Nº 230 - MARS 1991

# **QUOI SERVENT** LES **AVIS DU COMITÉ NATIONAL** D'ETHIQUE?

Enquête: autopsie d'un moratoire. La thérapie génique en question.

Au sommaire également: LA PHYSIQUE DU GONG, LE REPLIEMENT DES PROTÉINES, LE TECHNICIEN INVISIBLE, ETC.

L'annonce faite par M. Saddam Hussein à Radio-Bagdad

# Les « signes » d'un début de retrait irakien ont été observés

affirme le général de la Billière, commandant des forces britanniques

En début da metinée, merdi metin 26 févriar, les dernières propositione de retrait irakiannas n'avaient pas interrompu la processus de l'avance militaire des elliés, qui se poursuivait en direction du cœur du Koweit et da l'Euphrate, pour couper de ses arrières la garde présidentialla irakienne. Des « signes » d'un début de retrait d'unités irakiennes du Koweit ont néanmoins été observês, a annoncé mardi le commandant des forces britanniques dans le Golfe, le général da la Billière.

De source militaire koweitienna à Ryad, l'armée irakienne a commencé son retrait de la capitale de l'émirat en abandonnant son armement lourd. Mais Bagdad a continué aes attaques balistiques contre les pays du Golfe. Outre la missile Scud qui e'est abattu sur Dharhan, tuant pluaieurs soldats américains, un autre e été détruit en vol mardi metin eu-dassus da Behrein et un troisième s'ast écrase au Qatar, sans faire de victimas.

Mardi matin, un baut responsable militaire américain à Ryad avait cependant encore affirmé que les troupes irakiennes n'avaient manifesté aucun mouvement de retrait, malgré les déclarations de Bagdad dans ce sens au cours de la nuit. « Il n'y o oucune indication d'aucun mouvement significatif ni vers le sud ni vers le nord», avait-il indiqué. En l'absence d'ordres de Washington de cesser les combats, les forces alliées attaqueront toutes les unités irakiennes qu'elles rencontreront, même si elles se dirigent vers le nord.

Scion lui, la résistance irakienne était «foible à modérée», avec, dans certains cas, a de bons offrontements » entre chars et unités mécanisées. Le contact avec la garde républicaine est très réduit, car wils sont encore terres ». Deux batailles importantes ont eu lieu au cours de la nuit; la division blindée britannique a affronté une brigade blindée adverse pen après minuit. Dans un autre engagement, neuf transports de troupes blindés irakiens ont été détruits par une unité

« En ovançant, nous rencontrons

encore leurs forces (...). Beaucoup de soldats alliés se sont arrêtés la nuit dernière pour se regrouper, se réarmer, se réorganiser et poursuivre l'attaque ce matin », a ajouté ce res-ponsable, qui s'est refusé à préciser où se trouvaient les troupes alliées. « Qu'il suffise de dire qu'ils ne sont pas aux portes de la ville de Kowell. » Les Koweltiens en exil à Londres affirmaient pour leur part que quatre villes da sud du pays ont été libérées et que les alliés ont atteint les faubourgs de la capitale.

#### Des « formidables succes »

Pendant ce qui semblait être une pause, les marines américains se trouvant au large, à bord de la force amphibie, continuaient de se prépa-rer à un débarquement. Les missions de renseignements se poursui-vaient. En dépit de la pluie, l'aviation continuait ses sorties — 3 000 en vingt-quatre heures, dont 1 300 au-dessus dn Koweit - et son pilonnage de la garde républicaine.

Le général Neal, porte-parole de l'armée américaine, avail par all-leurs déclaré lundi que les alliés devraient vaincre la garde républi-caine pour briser les reins du régime de M. Saddam Hussein. Dans sa conférence de presse quo-tidienne à Ryad, il s'était félicité des « formidables succès » remportés contre les troupes irakiennes. « Nos forces continuent de rencontrer une résistance légère à modèrée et sont actuellement en avance sur leurs plons de bataille ». A certains endroits, « des bataillons entiers se rendent ». Le général a fait état d'une « augmentation du terro-risme » irakien au Kowelt, d'aotrocités de la pire espèce»; plus de 600 incendies ont été allumés, dont 517 sur des puits de pétrole.

En dehors des deux percées en territoire kowestien par des unités américaines, saoudiennes et koweitiennes notamment, des forces américaines et arabes, équipées de chars Abrams M1A1, continuent de progresser vers le nord le long de la frontière irako-koweltienne. Plus à l'onest, Américains et «rats du désert» britanniques poursuivent lenr mouvement vers vers le nord-nord-est, dans le but d'engager la garde republicaine.

#### La percée française

Tout à fait à l'onest du dispositif allié, la division française caines qui l'accompagnent avaient,

la dynamique de la victoire ont

changé les données du problème et révélé de nouvelles priorités. La

libération du Koweit étant désor-

mais acquise, il s'agit à présent de remporter une victoire totale, aussi

Militairement, l'objectif est de

liquider ou d'obtenir la reddition des troupes irakiennes prises dans

le vaste mouvement de contourne-

ment operé par les forces coali-

sées : non seulement les troupes

aussi et suttout la garde républi-

caine, disposée au sud de l'Irak.

C'élait d'ailleurs l'intention affi-

chée depuis plusieurs semaines par

le général Colin Powell, ebef de

l'état-major américain (\* nous allons commencer par isoler cette

armée, puis nous ollons la tuer »).

et à présent que le succès est à por-tée de la main, il est difficile de

La question

des réparations

De plus, selon des indications

données par des responsables de

l'administration, et rapportées

notamment par le Washington Post, les Américains souhaiteraient

mettre à profit l'occupation par les

forces alliées du sud-est de l'Irak,

seul accès de ce pays au golfe Ara-

bo-Persique : ce serait là, en cas de

nécessité, un levier particulière-

ment efficace pour contraindre Bagdad à accéder à toutes les exi-

gences de l'ONU, et éventuelle-

Une telle occupation, même

sans inconvénients, mais l'admi-

nistration Bush semble désormais

déterminée à tout faire pour rendre

inévitable l'écroulement du régime

de Saddam Hussein. D'où l'exi-

gence que le maître de Bagdad

annonce a personnellement et publi-

quement » un retrait incondition-

nel du Koweit et qu'il reconnaisse

tout aussi publiquement l'indépen-

dance de ce pays (baptisé pendani des mois « 19 province de l'Irak »). Enfin. Saddam Hussein devrait-

s'engager à payer des réparations de guerre. Après quoi, estime-t-on

à la Maison Blanche, il o'y aura

aucun risque que Saddam Hussein

puisse jamais renaître des cendres

ment à quelques autres.

bien militaire que politique.

lundi en fin de journée, effectué une percée de 160 kilomètres en territoire irakien, déclarait-on de source militaire française à Paris. Dans leur progression, ils ont été ralentis à la fois par le flot de prisonniers qui se rendaient – a plus de trois mille – et a par des combartants déterminés, occupant des ilôis de résistance». Le but de cette opération en tenaille est de prendre à revers les troupes irakiennes situées an Koweit et à l'est de l'Irak en avançant en direction du fleuve

Lundi, le président Bush avait félicité par téléphone le commandant en chef des forces alliées dans le Golfe, le général américain Schwartzkopf, pour «l'efficacité remarquable» de l'offensive terres-tre. Mais le chef de la Maison Blanche a souligné qu'il fallait se garder de toute euphorie prématu-

Il faut dire que le lourd bilan causé par le Scud irakien tombé sur un baraquement américain à Dharhan est venu tempérer le bilan, extrêmement léger, des pertes jus-qu'à présent subles par les alliés. La France n'a que deux blessés. Lundi soir, avant le bombardement de Dharhan, les Allies avaient en neuf morts et soixante-quatre blessés. Trois avions et un hélicoptère américains ont été perdus, et deux pilotes portés disparus.

Les pertes irakiennes sont disproportionnées. Outre vingt mille mille prisonniers au moins - ce qui a fait dire à un officier américain que e le risque principal est d'être pietines par les prisonniers de guerre. Ils sortent de partout les mains en l'air » -Bagdad a perdu 270 chars, dont 35 de ses chars les plus performants, les T-72 soviétiques, ainsi que e de nombreux blindes, des pièces d'artillerie, des véhicules ».

Pendant ee temps, à Ryad, le secrétaire général du Conseil de : coopération du Golfe (CCG) a estimé, lundi, qu'une présence militaire américaine et alliée massive au Koweit serait nécessaire pendant plusieurs mois après sa libération: Les États-Unis ont de leur côté l'intention de comrôler la partie sud du territoire irakien pendant deux à trois semaines dans le cadre de leur plan de libération du Kowcit et d'interruption du ravitaillement des unités irakiennes dans l'émirat. a indiqué le lieutenant-colonel Kennetb Biser, chargé d'organiser l'administration des zones occupées. -(Reuter, AFP, UPI, AP.)

# Les Etats-Unis avaient durci leurs exigences

Quelques heures avant le discours de M. Saddem Hussein. les Etats-Unis semblaiant décidés à refuser de laisser les restes da l'armée irakienne opérer une retraite en bon ordre. En réponse, lundi soir 25 février, à une première annonca par la radio de Bagded d'un début d'évacuation du Kowait, le Maison Blanche avait fait savoir qua posé de nouvelles conditions à un cassaz-la-feu. Encouragés par les remerquables succès, obtenus sur le tarrein, les responseblee américains semblaient, en effet, en bonne voie de mener jusqu'à son tarma l'entreprise de destruction de l'ermée irakienne. Et d'aucuns entendeient même poursuivre un objactif supplémentaire : s'assurer des gegas tarritorieux en Irek. A défaut de cessez-lefeu, l'occupation du Sud-Est irakien permettent de peser sur l'attitude de Bagded dens l'im-

### WASHINGTON

de notre correspondant

médiat après-guerre.

La réaction à l'annonce par Radio-Bagdad d'un ordre d'évacuation du Kowell s'est faite en deux temps. La Maison Blanche a d'abord affecté de considérer que la nouvelle était dénuée d'importance, dans la mesure où elle n'avait pas été convoyée par les canaux officiels puisque l'Irak n'avait pas fait part de ses inten-tions au Conseil de sécurité de l'ONU. « Il n'y a rien à répandre, la guerre continue», déclarait le porte parole, M. Fitzwater. Le communiqué de Radio-Bagdad avait cependant conduit le président Bush à interrompre une partie de «mini-tennis» (paddle-racket). et à réunir ses principaux collabo-

Plus tard dans la soirée, une demi-heure avant la réunion du Conseil de sécurité, à la demande des Soviétiques, et alors qu'il apparaissait clairement que l'ambassadeur d'Irak auprès de l'ONU allait communiquer au Conseil la déci-

sion de retrait des troupes, le porte-parole de la Maison Blanche donnait lecture d'une déclaration détaillant les oouvelles cooditions mises par Wasbington à un éventuel cessez-le-feu : Saddam Hussein doit « accepter de façon explicite, .. personnellement et

publiquement toutes les résolutions de l'ONU », en particulier celles qui portent sur la recoonaissance l'indépendance du Koweit et sur le versement de réparations (voir par ailleurs le texte de lo déclarotion). De plus, a ajouté: M. Fitzwater, les forces améri-

caines ne laisseront se retirer du Koweit que « des soldots désormés ». En revanche, « les unités de combat battant en retraite» seront coosidérées « comme participant à lo guerre » et donc attaquées.

#### Nourelles priorités

Depuis le début des bostilités, le 16 janvier dernier, les responsables de répéter que Saddam Hussein pouvait à tout moment mettre fin à la guerre en évacuant le Koweil. Mais la logique de cette guerre et

Dans la nuit de lundi

### la déclaration du porte-parole de la Maison Blanche « Nous continuons la guerre... »

Voici le texte de la déclaration faite lundi 25 févriar, à 22 h 30 locales (4 h 30 heure de Perie, mardi) par le porteparole de le Maison Blancha, M. Merlin Fitzwater, qui commentait l'annonce par la radio de Bagdad d'un retrait irakien.

« Nous continuons la guerre. Nous n'avons entendu eucune raison pour changer cela. Et parce qu'il y a une guerre en cours, notre premier souci dolt être le salut et la sécurité des forces des Etats-Unis et de le

» Nous ne savona pas si cette darnière effirmetion eur un retrait irekien ast vreie, noue n'avons pas de preuves suggérant que l'ermée irakienne est en train de se retirer. En fait, des unités irakiennes continuent à se battre.

» En outre, nous nous reppeiona la jour où das chars de Saddam Hussein ont prétandu se rendre à Khafji, uniquament pour ae retoumer et faire feu. Nous nous souvenons des ettaques de Scud aujourd'hui et des nombreusas promesses non tenues de Saddam Hussein dans le passé. Il y a au moins vingt-deux morts américains de plus ce soir (1), qui aont un témoignage silencieux das

intentions de Saddem Hussein. » La déclaretion venent de Bagdad eujourd'hui dit que les forces de Saddam Hussein se retireront en combattant. Nous n'ettaquerone paz dez aoldats désarmés qui se retirent, meis noue considérerons le retreit d'unitéa de combat comme un mouvement de guerre.

«La seule façon pour Saddam

Hussein de persuader la coalition du sérieux de saa intantions serait qu'il accepte publiquement is proposition que noua evons faite le 22 février. Et parce que l'annonce provenant de Bagdad fait référence à la proposition soviétiqua, il doit personnellement et publiquement eccepter explicitement toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unles, y compris, spé-clalement, la résolution 662 du Conseil, qui damanda à l'Irek Koweit, at la résolution 674 du Conseil, qui prévoit des compensations irakiennes pour le Koweit at d'autres». - (AFP.)

(i) Ce bilan devait s'alourdir par la suite.

### La presse jordanienne prise de court

AMMAN

de notre envoyé spécial

Pris de court par la décision iradenne d'ordonner le retrait de ses troupes du Kowelt, les médias jorda-niens, tôt mardi 26 février, avaient choisi d'ignorer, l'information. Ce n'est que tard dans la matinée que la radio jordanienne, qui, toutes les beures, diffuse un bulletin d'informatico complet sur la situation milidécision de Bagdad. Silence prudent et embarrassé dans la presse du matin avec les titres triomphalistes habituels : « Les forces irakiennes ont contenu l'agression terrestre de la coalition »; « Les unités du 3 corps d'armée lancent une contre-attaque fulgurante qui Inflige de lourdes puiguranie qui Injuge de louraes pertes à l'agresseur»; « Une attaque foudroyante de l'Irak permet aux troupes de Bagdad de contrôler les principaux axes de la bataille»; « La garde républicaine brûle le sol sous les pieds des agresseurs». Le journal Al Chaab, résumant la situation sur le terrain, affirme que les victoires remportées par les Irakiens ont eu raison de toutes les «campagnes de propagande et les fantasmes de l'en-

nemi sur la véritable situation mili-La radio et les journaux consacrent également une place importante aux attaques des missiles Scud contre l'Arabie sacudite, Israël et Bahreïn, avec une mention spéciale pour celle effectuée contre Khobar, « qui a fait des centaines de morts et de blessés parmi les soldais américains».

Seule note discordante dans ce concert de louanges à l'adresse des concert de louanges a l'adresse des forces irakiennes au Kowelt, le Jor-dan Times, quotidien en langue anglaise lu par les diplomates et les journalistes étrangers, qui titre sur soute la largeur de la premiète page : « L'Irak ordonne le retrait du Kowelt, mais les Etats Unis affir-ment que la guerre se poursuivra. » Le Jordan Times, qui souvent exprime un point de vue officieux qui tranche par sa modération svec la politique officielle du gouvernement, qualific la décision irakienne de se retirer du Koweit de « décision douloureuse» que «les chefs d'Etat et les politiciens sont obligés d'adopter et les politiciens sont obligés d'adopter et de mettre en application pour sauver des vies humaines et éviter une plus grande destruction de leur pays ». « il est temps, conclut l'éditorialiste du Jordan Times, d'œuvrer pour la paix ou lieu de continuer une guerre destructive et futile. Tous les efforts doivent être déployés pour profiter de la décision irakienne d'accepter un ces-sez-le-feu et d'accorder à la paix une chance de s'établir une fois pour toutes.»

La fraternisatio

...

r wrazi r driego

 $\tau:=\mathbf{z}_{0,t+1}$ 

The state of the same of the s

Reste à savoir comment cette décision sera acceptée par une opinion publique chauffée à blanc par une propagande officielle jusqu'au-boutiste, alors qu'il est connu qu'en haut lieu on préférait en fait une solution

**JEAN GUEYRAS** 

Dans un communiqué publié mardi matin La France ne veut pas « courir le risque

d'une manœuvre dilatoire» Le ministère français des affaires | des déclarations officielles des autoétrangères a publié, mardi 26 février, an matin le communi-

qué suivant, en réaction aux événe-ments de la nuit : « La France est favorable à une cessation des hostilités dans le strict respect des résolutions du Conseil

» Mois elle ne saurait courir le risque d'une manœuvre dilatoire au moment où nos soldats sont engages sur le terrain.

» Elle estime qu'il appartient au Conseil de sécurité de prendre acte

rités irakiennes occeptont de se conformer à toutes les décisions de l'ONU, avant d'examiner les modo-lités d'un éventuel cessez-le-seu, p

M. Roland Dumas à Washington et à Londres. - Le ministre français des affaires étrangères se rendra jeudi 28 février à Washington, où il rencontrera le secrétaire d'Etat, M. James Baker, et vendredi 29 à Londres, où il s'entretiendra avec le secrétaire au Foreign Office, M. Douglas Hurd, des derniers développements de la guerre du Golfe.

JAN KRAUZE

clefs pour une guerre annoncée Alain Gresh, Dominique Vidal

VENTE EN LIBRAIRIE

L'HERMÈS Editeur Tél. (1) 46 34 07 70 L'essentiel sur HISTOIRE POLITIQUE ET CONSTITUTIONNELLE DE LA FRANCE (1789-1990) par Michel L. MARTIN

et André CABANIS Diffusion MEDILIS SA 9 rue Seguier 75006 PARIS

### Les premières réactions

Suite de la première page

Il ajoutait que M. Saddam Hussein devait accepter personnellement les douze résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. A Londres, le cabinet de M. John Major était crise du Golfe « avant d'examiréuni pour examiner dans le ner les modalités d'un éventuel

détail ce discours. Pour sa part, le ministre fraoçais des affaires étrangères, M. Roland Dumes, e souligné que l'Irak devait se conformer à « toutes les résolutions » des Nations unies sur la

cessez-le-feu ». « La France, indique le quai d'Orsay, ne saurait courir le risque d'une manœuvre dilatoire au moment où nos soldats sont engagés sur le terrain ».

A Moscou cependant, le viceministre des affaires étrangères, M. Alexandre Belonogov, a estimé qu'« il n'y a plus de vraies roisons de poursuivre les hostilités » et que le début du processus de retrait représentait « un facteur nouveau considérable ».



### La situation militaire

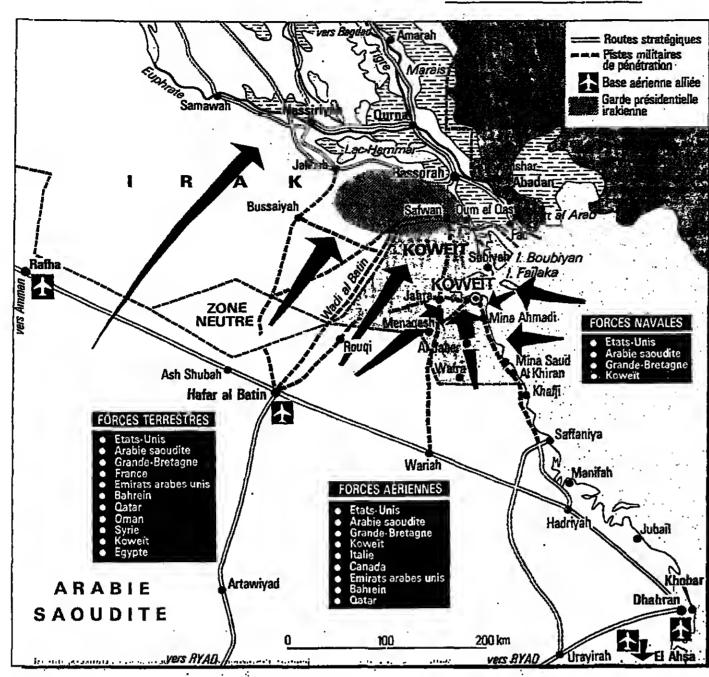

# La fraternisation des prisonniers avec leurs gardiens

Les forces égyptiennes sont entrées sans grandes difficultés au Koweït, faisant de nombreux prisonniers. Des signes d'amitié ont marqué ces « retrouvailles »

de notre envoyée spéciale

Juchés sur des camions, en treillis vert olive, jeunes pont la plupart, certains avec le m côté, une soixantaioe de prisonniers irakiens répondent ao saint des soidats egyptiens qui les regardent passer. Le signe est un signe d'amitié et des baisers sont envoyés. Lors d'un strêt où tous descendent, un officier fait distribuer des cigarettes, de l'eau, des boîtes de jus de fruit et des oranges. La camaraderie est réelle, rien de feint dans ces quelques gestes, lorsque regagnant librement leurs camions, quelques soidats irakiens, souriants, crient « Vive Hosni Moubarak!».

« Nous n'avons oucune raison de leur en vouloir, ils n'avaient pas ic choix», précise un soldat égyptien qui garde en souvenir deux des milions de tracts lâchés sur les premières lignes irakiennes pour inciter les soldats à se rendre. Sur le chemin du retour, la scène va se répéter et, sur le mur de sable qui marque l'entrée en Arabie saoudite, plusieurs soldats debout, bras levés, souhaitent la bienvenue à ces compagnons d'infortune. Ceux-là pourtant viennent de se rendre.

Quand, il y a quelques henres encore, trois colonnes de blindés égyptiens se sont ébranlées à travers les brèches percées dans les murs de sable, pour se rendre au Koweit, le canon tonnait et, par deux fois, les colonnes ont dû s'arrêter. Après unc sorte de no man's land plat et désert d'environ cinq kilomètres de profondeur où aucun signe de défense n'est visible, l'entrée au Kowelt est reconnaissable aux poteaux électriques rouges et blancs qui longent ls frontière: Peu après, on débouche sur l'autoroute qui rallie Al-Jahra à Al-Salmy. Le panneau indique la direction de la ville de Koweit à 110 km. A cet endroit, les chaussées sont encore en boo état, meis les colonnes traversent pour se regrouper co bon ordre dans le désert.

Premier arrêt. Les canons sans recul égyptiens grondent à quelques centaines de mètres et les lancs-roquettes multiples, dans un roulement de tambour ininterrompu, lachent leurs projectiles avec des gerbes de flammes. Les mortiers se nant-colonel Abd, nous pouvons

face, aucune riposte. « Nos premiers éléments sont accrochés à environ seize kilomètres, précise le major Said Moussi, nous avons demande plus tard, dans deux 4 x 4, passent des officiers américains venus pour diriger les tirs des avions. Sous la pluie et le ciel bas, il est impossible de les distinguer; nous n'entendons que le bruit des bombes qui s'écrasent et ne voyons que les fumées noires qui s'élèvent peu après. L'artillerie egyptienne redouble d'iotensité tout autour.

Quand la colonne s'ébranle de nouveau, les observateurs égyptions qui dirigent les tirs des caoons et des missiles, expliquent : «Ils ont ionce des grenades fumigenes sans doute pour couvrir leur retraite, c'est pour cela que nous avons tité, pour essayer de leur couper lo route. Maintenant plus rien ne bouge.»

Prudemment, les blindés svancent les uns derrière les sutres. Nous nmes à environ six kilomètres à l'intérieur du Koweit, et toujours aucune trace de ces fabuleuses lignes de défense dont on parlait tant. Le pourtant un kilométre plus loin, marqué par des piquets bas reliés par des fils de fer barbelés. Loin d'être une ligne droite, ils serpentent sans aucune logique epparente, dans ce terrain plat d'où rien ne surgit. Restez bien dans le sillage des chars, il y o des mines partout et pas seulement dans ces barbelés», indique le commandant du bataillou, le lieutenaot-colonel Saïd Abd à ses hommes. Les équipes d'ingénieurs passées devant pour reconnaître le terrain out plus on moins balisé une piste et, sur les bords, des traces de trous marquées par de petits tas de sable, montrent l'emplacement des

La progression continue et l'on commence à voir les remblais de protection des chars irakiens, des bunkers, et, partout, des étuis d'obas tirés. Nouvel arrêt et de nouveau le roulement de tambour des lance-roquettes et les coups secs des canons sans recul. Une demi-houre plus tard le convoi repart, « Nous avons nous tirali dessus, précise le lientecontinuer. Les soldots irakiens vicnnent de lever le drapeau blonc.»

Sur leurs blindés, les soldats égyptiens ne paraissent pas inquiets. A peine entrés au Koweit, plusieurs levaient déià la main en faisant le «V» de la victoire. Plus loin, les colonnes se déplacent à l'emplacement même où les premiers éléments égyptiens sont déjà passés. Ils ont repris une position préparée par les trakiens et les soldats n'out plus qu'à se glisser dans les trous de protection qui sbritaient, il y a encore peu, leurs adversaires. Derrière leurs mortiers, les soldats alignent déjà les obus. Des unités se regroupent pour repartir de l'avant, mais le canon tonne toujours à proximité. A l'ouest, ce sont des marines qui s'ouvrent le chemin à coups de lance-roquettes multiples, alors qu'à l'est, ce sont des unités saondiennes qui tentent aussi d'avancer.

#### Un tonnerre de feu s'abat sur eux

A écouter le témoignage des officiers présents dans ce coin, à vingtcinq kilomètres à l'intérieur du Koweit, depuis dimanche, la seule riposte des soldats imbiens semble être de faire un dernier usage de leur artillerie, de façoo imprécise, avant d'abandonner, sous le tonnerre de feu oui s'abat sur eux. Les certes irakiennes, personne n'en parle. On ne voit que les prisonniers. Côté égyptien, elles semblent légères.

A l'hôpital de campagne installé à

quelques kilomètres derrière la frontière saoudienne, les einq chirurgiens spécielisés, tous diplômés d'universités américaines, evouent n'avoir vu passer, depuis le début de l'offensive, que cinq blessés, dont quatre souffrant de contusions et qui ont pu regagner leurs unites. Depuis hier, nous fumons et buvons du thé, c'est tout ce que nous ovons à faires, affirme le médecin-chef, qui préfère garder l'anonymat car, dit-il, « ie n'ai pas le droit de vous parler ». Son böpital est en tout cas vide, à l'exception du cinquième cas, un accident dû à la nervosité du combat et au msuvais emploi d'un RPG (lance-roquette portatif). Même l'hé-

licoptère dont l'arrivée interrompt toutes les conversations n'amène personne. Tout va bien sur le front, A l'exception de la traumatologie. cet hôpital peut traiter tous les cas, y contamination chimique.

Si la crainte de voir l'Irak user de ses armes chimiques reste encore vivace, aucun signe n'a été détecté pour l'instant. Une des deux équipes tchécoslovaques affectées à cet effet. soit trente hommes spécialisés dans Is décontamination, affirme s'être rendue des dimanehe au Koweit pour effectuer des prélèvements qui se sont tous révôlés négatifs. Ces soldats blonds qui accompagnent une smité sacudienne remontent ce lundi pour étudier de nouveau la situation. Souriants et décontractés, ils seraient presque étonnés de se trouver là, dans cette coalition hétéroelite, pas toujours fseile à faire manœuvrer mais dont la progression continue

Dans le désert, les soldats égyptions arrivent maintenant en grand nombre pour consolider leurs positions, dans une des parties centrales du front qui leur a été allouée. C'est toute nne armée qui s'installe pour le bivouse, dans le noir absolu. Les soldats déroulent des kilomètres de fils téléphoniques. D'autres prennent leur poste de garde, des camions arrivent pour ramener les prisonniers et ramasser les armes irakiennes. Tremblant, un chauffeur akistanais se demande bien ce qu'il fait là, aux avant-postes.

Pour les Egyptiens, pas de problème. « Noure moral est haut. Nous continuons l'offensive pour libérer le Koweil. Nous le ferons », affirme le général Salah Al Halabi, commandant des troupes égyptiennes en Arabie saoudite. Dans son poste de commandement installé juste der rière un des murs de protection de le frontière saoudienne, il suit la progression de ses forces qui continuent, par centaines de véhicules, à franchir les brèches ouvertes vers l Koweit. Ses unités ont déie fait 590 prisonniers dont 300 pour la scule journée de lundi, et rien ne semble devoir entraver le course de ses hommes pour «libérer le Kowelt».

FRANÇOISE CHIPAUX

### Au moins 27 morts et 98 blessés après le tir d'un Scud irakien près de Dhahran

de notre envoyée spéciale

Une structure métallique mise à nu d'où pendent, encore accrochées au toit, des tôles d'aluminium calcinées qui brillent sous le feu des projecteurs : e'est tout ce qui reste d'un entrepôt de deux étages, servant de cantonnement à des soldats américains d'un groupe de transport, sur lequel sont tom-bés, lundi soir 25 février, les débris d'un missile Scud irakien.

Il était environ 20 h 45 locales à Dhahran, quand une nouvelle fois les sirènes d'alarme ont retenti. bientôt suivies d'une énorme explosion pais d'une seconde qui. semble-t-il, a mis le seu à l'immeuble. Très vire, des dizaines d'ambulances saoudiennes et américaines, des voitures de pompiers, enfin des helicoptères, se sont rues sur les lieux, immédiatement bouclès par une police militsire américaine particulièrement nerveuse et qui tentait d'empêcher quiconque

A cette heure-là, les soldats prenaient habituellement leur repas, et, tout de suite, il apparaissait évident que le nombre des victimes serait élevé. Déjá, de nombreuses civières faisaient la nevette jusqu'aux ambulances et, selon un temoin, un bus emportait dans le chaos le plus total une douzaine de victimes. Celles-ci sont, semble-t-il, toutes américaines, et douze beures après le drame, le bilan - 27 morts. 98 blessés - demeurait imprécis.

Situé à Khobar, soit près de la plus importante base aérienne de la région, l'entrepôt jouxtait un ensemble d'habitations dans lequel résident quelque cinq cents tra-vailleurs philippins qui, miracu-leusement, n'a pas été atteint. « Aujourd'hui, ce n'étolt pas pour nous, merci à Dieu! », nous affirmait quelques heures plus tard un de ces travailleurs encore mal remis du choc. Près de l'entrepôt. étaient, eo outre, stationnés près de trente camions-citernes, remplis de carburant, doot aueun n'e été touché. Des débris du Scud jonchaient toutefois les alentours ci

une voiture, peut-être projetée par le souffle, gisait sur le bas-côté.

Les versions différent sur ce qui s'est réellement passé. Pour cer-tains, le Scud se serait désintègré en vol et ce seraient les débris qui seraient retombés. Pour d'eutres, un missile antimissile Patriot aurait bien atteint le missile mais par le milieu et ce serait la tête qui serait retombée et nurait alors explosé, en plein sur le toit de l'en-

#### Soixante-quinze missiles lancés jusqu'à présent

Des soixante-quinze missiles Scud Isnees jusqu'à present sur l'Arabie saoudite et Israël, celui-ci est de loin le plus meurtrier. En outre, il a fait renaître la peur dans une population qui avait placé toute sa confiance dans l'ef-ficacité des missiles antimissiles Patriot qui ont jusqu'alors, il est vrai, bien rempli leur tâche.

Le problème c'est que, en dépit des succès des Patriot, les débris des missiles Scud détruits n'en restent pas moins à chaque fois res-ponsables de destructions et font ventuellement des victimes. Officiellement, jusqu'à maintenant les Scud irakiens n'avaient fait qu'un mort daos la capitale saoudienne, bien qu'il semble que le bilan soit plus élevé. Des témoignages dignes de foi affirment en effet que plusieurs personnes euraient suc-combé à leurs blessures et que dans le bâtiment public atteint il y a une quinzaine de jours par les débris d'un missile, se trouvaient, contrairement à la thèse officielle qui l'aveit déclaré vide, uoc dizaine de personnes.

Le missile qui s touché l'entrepôt américain Inodi soir aura en tous les cas fait à lui scul beaucoup plus de victimes américaines que les premiers deux jours et demi de l'offensive terrestre, si l'on en croit les chiffres avancés à ce sujet par le porte-parole militoire américain, le général Neal. Une deuxième alerte e cu lieu vers I h 30 mardi mardi à Dhahran et à Ryad mais on ignorait à quoi elle était due.

### Les premières actions de la division « Daguet »

### Un adversaire peu déterminé à se battre

FRONT IRAKIEN de notre envoyé spécial

Commentant, dès le début des actions aéroterrestres, l'entrée das troupes frençaisas à l'intérieur du territoire irakien (nos damièras éditions), l'étatmajor de « Daguet » annonçais qua «l'objectif qui avait été fixé [sux forces françaises] est sous notre contrôle ». « Las soldats de la division « Daguet », ajoutait l'état-major, ont pu subme gar un edversaire déià diminué par las coups que lui ont portés las aviations frençeisa at elliées ». L'état-major souligne qu' il n'aure fallu à nos régiments qu'à peine tranta-aix heures pour neutraliser une division adverse at franchir quelque

base de départ. Sans doute mû par la volonté da mattre en valaur l'action frençaiea, l'état-major ejoutait même que les hommes de «Daguet» avaient été « souvent relentis per des combattants déterminés occupant des llots da résistance ».

150 kilomètres » depuis leur

Or, la version des faits, livrée ultérieurement pat le commendement sur la tarrain at corroborée par les journelletee des lundi 25 février étah tout de mêma légèrement différente. En feit da « combattants détarminés», expliquaient les officiara du PC eu lendamein de le betailla, les hommas da «Deguet » avaient aurtout rancontré « des Irakiens qui ont lavé les bras dès qu'ils ont vu

Certes, daa moyans importants avaient été employés pour réduira la première position irakianna sur la routa da « Deguet », baptiséa Rochambeau par les elliés (du nom du maréchal de France à la bataille da Yorktown, manièra da clin d'œil à l'emitié franço-eméricaina) et située à quelque

25 kilomètres de la frontière. Les evant-postes irakiens da Rochambeau avaiant été rapérés en milieu da matinée par les marsouins du 3º RIMa. Après quelques tirs de mortier frençais, euxquals avaient répondu des contre-tirs irakiene, le générel Bamard Janvier avan organisé un dispositif sophistiqué combinant das troupes héliportées américaines - placées soue son commendem rationnel, - das hélicoptères Gezelle français et leurs missiles Hot, ainsi qua la 3º RiMs et le 4 Dragons, la tout soutenu par des tirs maseife de l'ertitlerle américaina. Ce diapositif était entré en œuvre eux alentours de midi et, à 16 heures, tout étah

Le pool da pressa, lundi, avait ensulta pu visiter les restes da Rochambeau. Aucuna traca de combats - douilles, impacts de ballas – n'y éteiant observablae, eelon les membree du pool. Les chars, dont cartains avaient été détruits par des missliee, paraissaient evoir été désartés per leura occupante avant l'attaque. Des cenone da 155 restaiant sur le terrain, sbandonnés, les véhicules cansés lee tracter ayant eux eussi

Si les trous at lee embryons da trenchéas pareisseient façonnés dens las ràglas da l'art, l'ensemble dégagean tout de même l'impression que ces unités avaient été sbandonnées alles-mêmes depuis long-

DANIEL SCHNEIDERMANN

La presse jordanie

prise de cour

الا يحيى و المادين الم المادين المادي

المنظمة المنظمة

ont été observé

HISTOIRE OLITIQUE A CONSTITUTION JE LA FRANCE (1789-1998) Li chell Will William William

### La situation militaire

# Shopping dans le désert

NORD DE L'ARABIE SAOUDITE de notre envoyé spécial

du décert, traversée par une route et un pipe-line, et dont le nom est aujourd'hui un secret militaire. Même le directeur de la banque assure en ignorer le nombre d'habitente et la distance exacte de la frontière irakienne.

Vanue de quelque camp du désart, les soldeta eméricalne arrivent le matin en tenue camouda aurvie, et ae jettent d'abord aur les cebines téléphoniques. Plus tard dans la journée, ils viennent acheter leur poulet-fritee et leur eoda eu restaurent, et resaortent pour les déguster dens leur Hummvee (le nouvelle Jeep américaine) comme au drive-in.

La Hummvee est un engin qui décourage la description. Cela tient du carton à chapeau écrasé ou du panzer aplati. On en croise pale, surmontéea d'une soldate blond platine comme dena un feuilleton de la Cinq, qui tient, d'une main, la mitrailleuse et, de l'autre, adresse des saluts emicaux aux passants.

> Une ambiance militaro-estudiantine

Les soldates portent imman-quablement leur fusil d'assaut M-16 en bendoutière, même si on ne voit pas bien ce qu'elles ris-quent d'eutre en villa que da subir les regards - d'ailleurs plus interloqués que concupiscents des habituéa du tieu, quand effes rentrent en bende dans les reataurants, encombrées de leur quincaillerie, riant et se bouscu-

On trouve de tout dans la ville, des bessines aux logiciele, en passant par la presse saoudienne un peu d'un jour à l'autra, les Américaina achètent sana trop marchander, les PX (boutiquee installées par l'armée américaine

Certains commerçants ont tendu, en vitrine, un vesta drapeau tricolore, signa que l'on peut, de leur boutique, téléphoner en France, pour 15 riyals (22 franes) la minuta. De source informée, on assure que ce tarif ne serait pas très aupérieur à ceux du marché qui rastent mys-

pour les soldats) étant rares dans

Perfois, dans cette ambience militaro-estudiantine yankee, surgisaent das personnages étranges. Un journaliste finiandais - e la seul en Arable saoudite», assure-t-il – charche à la traca l'unique recrua finlandaise de la légion étrangèrs. Des médecins militaires français arrivés d'un camp proche viennent téléphoner et s'epprovisionner en

Plus loin, ce groupe de soldats a epposé sur la crosse de leur arme de gigantesques autocollants rouges trahissant leur nationaîté : des Koweitiens. Sourients et volubiles comme des Marseillaie ou dea Napolitains, ils vous accostent. eFrench?» eYes». important lee tracassa. D'un geste de la jambe, ils font mine de dribbler. e Frence-Spain?», interrogent-ils, fiévreux. Après consultation, on leur livra le acore du metch en question, qu'ils accuellient avec, en erabe, das commentaires de connaisseurs. On leur fait remarquer que l'émiret susal possède une fameuse équipe da football. e Possédait », corrigent-ils, avant de disparatire dans le désert.

DANIEL SCHNEIDERMANN

de la soirée dans l'émirat de Bah-

24 b 66 : la guerre coatiane,

déclare la Maisoa Blanche, qui

affirme ne pas avoir été informée

d'une éventuelle décision de l'Irak

MARDI 26 FÉVRIER

5 h 15 : le premier bulletin du

matin de Radio-Bagdad ne fait

aucune allusioa à l'ordre donné

aux troupes irakienaes d'évacuer

le Kowell, annoucé précédem-

5 b 35 : l'amhassadeur d'Irak à

l'ONU, M. Abdul Amir Al Anbari, iadique ag'il est venu au Conseil

de sécurité pour communiquer

l'engagement de soa pays à se reti-

6 h 20 : aucun signe ae confirme

l'amorce d'un retrait des troupes

irakiegges da Kowelt, indiquet-on de source militaire améri-

8 k 40 : selon Radio-Bagdad,

Saddam Hussein adressera de

manière eimminenten an dis-

9 h 00 : l'ageace Tass aaaoace

que Saddam Husseia a adressé un

message au président Gorbatchev

daas lequel it déclare que les

troupes irakienaes out commencé

à se retirer du Kowelt et seroat

9 b 39 : Saddam Husseia

annogce sur Radio-Bagdad que le

retrait du Kowelt a commencé

lundi et « se poursuivra jusqu'à son achèvement ». Le président irakien

affirme que le Kowest a été

« constitutionnellement » une par-

tie de l'Irak entre le 8 août 1990,

jour de son annexioa officielle par

Bagdad, et « la nuit dernière »,

avec le début du retrait de l'armée

9 b 44 : des signes du début

d'ua retrait des forces irakiennes

du Kowelt ont été observés.

annonce à Ryad le commandant

du corps expéditionnaire britanni-

10 b 14: l'armée irakienae a

commencé à se cetirer de la ville de Kowelt ea abandonnant son

metériel, angonce-t-on de source

10 h 18: l'Union soviétique

demande que le Coaseil de sécu-

rité se prononce pour un cessez-le-

feu immédiat, déclare à Moscou le

vice-migistre soviétique des

affaires étrangères, M. Alexandre

Des démineurs de Maatzaban

pour le Gelfs. - Uae compagnie

fiste (RGP) de Mogtauban (Tarn-

et-Garonue), soit environ ceat

trente sapeurs, devait quitter la

France, mardi 26 février, à destination du Goife, où elle rejoindra

un détachement de la même for-

metioa ea Arabie saoudite. Le

général Roquejeoffre, le «patron»

du dispositif « Daguet », a com-

mandé ce régiment entre 1978 et

1980.

Belonogov.-(AFP, Reuter.)

militaire koweitienne à Ryad.

irakienae de l'émirat.

que en Arabie saoudite.

parties « dans un bref délai ».

rer du Koweit.

cours à la nation.

de se retirer du Kowelt.

Craignant une reprise de l'agitation dans son pays

### Le président tunisien lance un appel au calme

En recevant, lundi 25 février, les membres du gouvernement récemment remanié, le président Ben Ali e exprimé son « indignation » face à l'escalade e dramatique » de la guerre dans le Goffe mais, à l'intention de l'opinion tunisienne, il a tancé un appel au calme.

de notre correspondant

Daas ane brève allocution, M. Ben Ali a rappelé que, depuis l'été dernier, la Tunisie n'a cessé de plaider en faveur d'une solution pacifique de la crise. De même qu'elle evait dénoncé, lors de l'oc-cupation du Koweit, « le recours à la force», elle rejette, a dit le chef de l'Etat, « la guerre de destruction et d'anéantissement » menée contre

Mais aujourd'hui, quel que soit leur sentiment de solidarité avec «le peuple irakien», les Tunisiens doivent songer à l'avenir et tirer la leçou des événements actuels sans perdre de vue les exigences de développement da pays. Face à la gravité de la coajoncture internationale et à ses retombées négatives sur la situetioa économique et sociale, il importe, a souligné M. Ben Ali, e de rédoubler d'efforts. de renforcer nas capacités et de compter, en premier lieu, sur nous-mêmes », car il est désormais établi que « la liberté de décision, l'Indépendance et l'invulnérabilité

des pays en général se mesurent uniquement à leur indépendance économique ».

Outre ce nonvel appel aux Tunisiens à « retrousser les manches », le président a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion nationale et de mettre fie aux discours démagogiques. « Nos positions ont toujours été claires et nettes, a-t-il déclaré, il n'y a pas lieu de se livrer à une maloures au le confidence de le livrer de le confidence de le co deciere, u n y a pas lieu de se uvre à une quelconque surenchère ou de jouer avec le sentiment des gens par quelque marchandage politique. Il n'y a pas lieu non plus de semer la confusion et le doute, ni de brandir des siogens trompeurs et de recourir

son opinion par la force... > Ces propos, semble-t-il, s'adres-saient aux islamistes, qui sont à l'origine de récents et violents dés-ordres. Il a d'ailleurs averti qu'il a'hésitera pas « à faire face avec la plus grande rigueur » à tont débor-dement. Mais, M. Ben Ali visait pent-être aussi uae partie des médias et de l'oppositioa, qui se sont souvent employés, ces der-uiers temps, à exacerber les senti-ments pro-irakiens des Tunisiens.

à la violence et au terrorisme dans des tentatives désespérées d'imposer

Si l'opialoa demeure extremement sensibilisée par les événements, les marches de « solidorités avec l'Irak ont pratiquement cessé, depuis une semaiae.
Tontefois, à l'université de Tunis,
des mouvements de grève out été
déaleachés et des beurts oat
opposé, lundi, à l'entrée du campus, un groupe d'étadiants aux forces de police.

MICHEL DEURÉ

#### Les textes saints et la guerre

### « Va, mon peuple. retire-toi dans tes chambres et ferme les portes derrière toi...»

JÉRUSALEM

de nos envoyés spéciaux

C'était écrit, ou presque. « Des contrées du nord, j'éveille et je fais monter contre Babel (Bebylone) ne assemblée de peuples qui feront là-bas campagne contre elle, et elle sera prise» (Jérémie, 50,9), Imprémés de la lecture des textes saiats et de la tradition prophétique — qui ést leur ectivité de tous les jours, es juifs orthodoxes ont collecté quelques-uns des passages de l'An-cien Testement dans lesquels cerment avec la guerre du Golfe. D'autres vont plus loin et évoquent des ellusions prophétiques. a L'Histoire a un sens, une structure, un devenir », avance le rédecleur en ehef de Kountrass, revue Jérusalémite de pensée juive (1), qui a rassemblé certains des versets de la Bible et du Talmud que l'on cite ça et là dans les synagogues de quartier.

La politique de retenue décidée par le gouvernement Shamir? Chez les juits vegus d'Irak, ne disait-on pas que l'exil de Baby-Jone fut relativement doux ? « Les voies de la providence font que ce sont d'autres que nous qui frappent sette terre d'Irak où, dirrant de longs siècles, le peuple juif trouva abri et put faire èclore des généra-tions de Sages qui nous donnèrent, entre autres, le Talmud de Baby-

lone », écrit Kountrass, Le souvenir de ces a temps relativement heureux » fait eiter à certains ce proverbe, évocateur de le fameuse politique de retenue : e Ne jette pas de pierre dans le puits dans lequel

Allusion amusée aux mots d'ordre de la défense passive lorsque les Seud de Seddam Hussein s'abattent sur Israël, Kountrass cite Isaic (26,20): « Va, mon peuple, retire toi dans tes chambres et ferme les partes derrière toi ; cache-toi un court instant, jusqu'à ce que « Dieu combate à nour vous : et vous, taisez-vous !n (Exode, 14,14).

Plus loia, Kountrass cite uae question originale » soumise, écrit la revue, à ua grand rabbin de Bnei-Braq (près de Tel Aviv): «Les pilotes juis américains doi-vent-ils, s'ils survolent lors de leurs missions de bombardement le site de l'antique Babylone, faire la benediction d'usage e Benis sois-tu (...) qui as détruit Babel l'im-pie » ? ». Le rabbia a réponda par l'affirmetive, expliquant que «même si on aperçoit Babylone du haut d'un avion ou à l'aide de jumelles, il faudra prononcer cette

(1) Kountrass, w 26, janvier-février

### Des combats terrestres au retrait irakien

**LUNDI 25 FÉVRIER** 

10 h 30 : l'Irak annonce que ses forces du 3º corps d'armée oat effectué dans la nuit une importante contre-offensive le long de la liene de frogt, refoulant les forces e ennemier » de toates les positions qu'elles evaient occupées.

10 h 30 : les Jaguar français bombardent des troupes irakicanes, ladiqueut des sources militaires à Paris.

11 h 25 ; une colonne de quatre-vingts chars de la Garde républicaine se dirige vers les forces alliées, scion des militaires américains,

britannique a intercepté un missile Silkworm, tiré par l'armée irakiegne contre le cuirassé américain Missouri.

15 h 55 : les forces françaises, qui ont pénétré de 150 kilomètres en territoire irakien, ont neutralisé une division d'infanterie ennemic et atteiat leur objectif trente-six benres après le déclenebement de leur atteque, en ayant fait trois mille prisoaniers, indique le commandagt de l'opération « Dagnet ».

17 b 00 : une « seroce basaille de chars » se déroule eu sud de la ville de Kowelt et les forces bligdécs alliées « se débrouillent très bien », selon la télévision américaine CBS, qui cite des sources au

Pentagone. 17 h 05 : le président Busb se félicite des « bonnes nouvelles » en provegance de frogt et sffirma que le Koweit sera e bientôt libre », mais met ea garde coatre toute « euphorie ».

Scud irakien tombeat sur nn bâtiment abritant des troupes américaines à Dhabran, taant vingt-sept soldats américains et en blessant quatre-vingt-dix-buit. 18 h 35 : Radio-Bagdad « fell-

18 h 30 ; des débris d'un missile

eite » les trakieus pour « la glorieuse victoire remportée par leur armée » et affirme que les forces allices a sont vaincues et en train de battre en retraite ».

18 1 45 : un missile sol-sol irakien qui visait Bahrein est iatercepté et détruit en vol.

21 à 30 : le Conseil de sécurité se rénnit en consultation, à la demaade de l'URSS, afin de débattre des moyens de parvenir à une solution diplomatique.

23 b 00 : l'URSS a présenté au Conseil de sécurité de noavelles propositions (fixatioa d'une date pour le début du retrait, attribution d'ua court délai pour ce retrait), anaonce l'agence soviéti- 2001 17 régiment du génie parachuque Tass.

23 h 30 : Radio-Bagdad, citant ua porte-parole officiel, annonce qua les troupes irakiennes doivent ae retirer et revenir sur les positions qu'elles occupaient le 1er août. « Ceci est considéré comme une acceptation pratique de la résolution 660 » du Conseil de sécurité de l'ONU, selon la

# La noce des fous

Le roman de tous les déracinés de la banlieue noire.

Anne Chemin, Le Monde



Un style vif et emporté, où affleure un blues sombre et poisseux. Y.P., L'Événement du Jeudi

Le roman qu'aurait pu écrire François Villon s'il avait logé rue de la Folie à Nanterre. Claude Dourthé, France Culture

tum regional

Stock

ARTS ET SPECTACLES

### Visages de prisonniers

Les prisonniere de guerre ontils droit à l'enonymat ? A cette question, les chaînes frençaises répondent an ordre dispersé. Si, dimanche soir, eucune chaîne n'a occulté les visagea des premiera prisonniers ira-kiens, lundi, TF 1 preneit soin de les rendre méconnaissables en brouillent l'imege, elors qu' Antenne 2 les montreit à visage

La question evsit déjà été posée lore de le diffusion d'imeges de prisonniere alliés filmée par le télévision ira-

M. Michel Rocard evait elors écrit au CSA pour lui préciser que les images d'évantuele prieonniers frençaie « constituent (...) un outrage, une humiliation inegutenables devant tous leurs compatriotes et les piscent dans une situation très grave-

ment attentatoire à leur dignité». Dès le début des hos-tilités, la CSA eveit, eprès discussion avec toutee les chaînes sauf TF 1, précisé une position englobant toua les prisonniers, quelle que soit leur nationalité : la non-diffusion de « documents contraires à la dignité des personnes et eux stipulations de la convention de Genève sur les prieonniers de: guerre » (le Monde daté 27-28 janvier).

Le Comité internetionel de le Croix-rouge e reppelé, lundi 25 février, que le troisième convention de Genève, dans son erticle 12, etipule que les prisonniera de guarre doivent « être traités en tout temps avec humsnité (...) et protégés notamment contre tout acta de violence ou d'intimidation, con-

DANS LE MONDE

Dossier présenté et élabli par Paul Balta

VENTE EN LIBRAIRIE

هر امن الرجل

Les réactions à l'offensive terrestre

### Un mort au Caire lors d'affrontements avec les forces de l'ordre

LE CAIRE

de notre correspondant

Un étudiant est mort et neuf policiers ont été blessés après des affrontements, lundi 25 février, au Caire, entre forces de l'ordre et munifestants protestant contre l'ac-tion de la coalition anti-irakienne. Scion un communiqué publié par le ministère de l'intérieur, l'étudiant est mort des suites d'une blessure causée par une pierre reçue sur la icie. Douze étudiants unt, par ailleurs, été arretés, indique le commu-

Plusieurs centaioes d'étudiants de l'université du Caire avaient répondu à l'appel lancé par les

Frères musulmans et la gauche égyp-tienne pour protesser contre l'offensive terrestre. Les manifestants criaient des slogans hostiles aux présidents Bush, Moubarak et même Saddam Hussein, Les affrontements nvec les forces de l'ordre ont eu lieu quand les manifestants ont tenté de sortir du campus. Des brigades antiémeutes sont alors intervenues et policiers et étudiants oot échangé

la soirée, les mes oot été ronvertes mais les policiers not maintenu un important dispositif de sécurité.

D'autres manifestations de moindre envergure se sont déroulées dans les universités d'Ain- Chams, au Caire, et de Mansoura. Des manifestations rassemblant quelques centaines d'étudiants avaient eu lieu la veille sur deux autres campus. Mardi matin, nne antre manifesta-tion, rassemblant des centaines de personnes, s'est déroulée an Caire. Cette fois, c'était des Kowestiens fetant l'annonce par l'Irak du retrait de ses troupes du Koweit.

ALEXANDRE BUCCIANTI

### jouxtant l'université, ce qui a provo-qué d'énormes embouteillages. Dans Manifestations anti-occidentales au Niger

grenades lacrymogènes et jets de

pierres. Les étudiants ont été refou-lés à l'intérieur de l'université, où ils ont poursuivi leur maoifestatioo.

Les forces de l'ardre oot, de leur

côté, interdit le trafic dans deux rues

Le Niger, dont les populations sont demeurées, comme dans le reste de l'Afrique noire, peu seosibles à la guerre du Golfe, a été le théatre, lundi 25 février, de manifestations anti-occideotales, a-t-on appris. le soir-même, à Abidjan, en Cote-d'Ivoire. Le centre eulturel améric≥in de Niamey a été, à deux reprises, la eible d'une poignée d'énudiants et d'écoliers, armés de coktails Molotov. Les manifestants s'en sont pris également à des propriétés françaises et oot iocendié une voiture du consulat de France. Ces incidents, vite réprimés, n'ont fait aucune vietime.

En Algérie, près d'un miller d'étudiants ont fait un sit-in, lundi, devant le Parlement, à Alger, pour réclamer la runture des relations diplomatiques avec les pays de la coalition acti-irakienne. Selno l'hebdomadaire du Front islamique du salut (FIS), El Hidoya, le mouvement algérien devait ouvrir, mardi, uo boreau de recrutement à Amman, en Jordanie, pour a superviser » l'eovoi de volootaires co

Au Maroc, le roi Hassan II a adressé, lundi, un message à l'émir du Koweit, à l'occasion de la fête nationale de son pays. « Nous ne

connaîtrons lo tranquillité d'esprit qu'oprès lo libérotion du Kowelt », écrit le souverain chérifien, soulignant « les liens profonds de fraternité » entre les denx pays, qo'il souhaite « consolider et raffermir ». Malgré le calme qui semble prévaloir dans le royaume, on signalait, luodi soir, une tentative d'incendie d'arigine criminelle, perpétrée dans la matinée contre les locaux du consulat de France à Marrakecb. L'auteor de cet incident,

### La Grèce préoccupée par le rôle croissant de la Turquie

La Grèce s'inquiète de la place grandissante prise par la Turquie dans le région, à le faveur du conflit du Golfe. Depuis le début de la crise, les conservateurs eu pouvoir à Athènes s'efforcent de contrer cette montée en force d'Ankara en resserrant les liens svec Washington, grand arbitre de l'égollibre des forces en mer Egée. Craignant d'autre part l'influence d'Ankara sur les minorités musulmanes de Bulgarie et de Thrace occidentale, le gouvernement a intensifié ses relations avec Sofia.

ATHÈNES

de notre correspondant

Pour que la Grèce tire son épiogle du jeu dans le nauvel ordre international qui naîtra du conflit, « nous devons être du côté des vainqueurs » soulignait la semaine deroiére le chef du gouvernement, M. Constantio Mitsotakis, au cours d'un débat parlementaire de politique étrangère. C'est ainsi qu'il a justifié l'eovoi d'une frégate eo mer Rouge aux côtés des farces de la coalition acti-irakienne et les facilités accordées aux alliés en

Grèce, notamment eo Crète nu se tronvent deux importantes bases

Le nouvel équilibre des forces dans la région

M. Mitsotakis estime qu'en participant activement à la force internationale, la Grèce « ne laisse pas la Turquie faire ce qu'elle veut et nvoneer ses pions ». Après in guerre, Athènes demandera «un règlement des questions chypriote et palestinienne et ne permettra pas le démantèlement de l'Irak ». Depuis le 21 janvier, le gouvernement s'est élevé cootre toute atteiote à l'intégrité de ce pays. On craiot ici en effet que la Turquie ne tente de s'assurer des avantages territoriaux

#### Capital de sympathie

au détriment de l'Irak.

Comme tous ses prédécesseurs à la tête du gonvernement, M. Missotakis ne cesse d'évoquer les problèmes de sécurité d'uoe Grèce « menacée » par la Turquie. Il souligoe la oécessité d'adbérer à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et demande que les frontières grecques soicot considérées par ses parteoaires européens comme les frontières de la CEE, ce qui constituerait une garantie supplémentaire vis-à-vis de la Turquie. Ces efforts interviennent alors que le gouveroement ture tente de débloquer le « verrou » grec qui empêche l'application d'un protocole financier avec les Douze et le rapprochement cotre Ankara et Buxelles.

La visite, fin janvier, du chef de la diplomatie grecque à Washingtoo pour promouvoir les positions de son pays a été « un succès », selno M. Mitsotakis. M. Antonis Samaras, qui a été reçu par le pré-sident George Bush – fait exceptionnel pour un ministre grec - a demandé uoe aide en matière de défense et ootammeot des missiles Patriot que la Turquie a dejà reçus. Sur un point, le gouvernement est particulièrement satisfait : le président américain a assuré que les Etats-Unis « garantissaient in sécu-rité et in prospérité de in Grèce ».

Cette petite pbrase, considérée comme « un point très positif » par le gouvernement, n'est eo fait, pour l'opposition, qu'une formule visant à romnce le sacro-saint écoilibre de l'aide américaine n la Grèce et à la Turquie selon un rap-port de 7 pour Athènes et 10 pour Aokara. L'administration américaine a en effet demaodé cette aonée au Congrès une aide plus importante pour les Tures. La bataille au Congrès sera cette fois, pour l'important lobby grec, plus difficile à mener que les années précédentes en raison du capital de sympathie que la Turquie a gagné grace à son attitude dans le conflit du Golfe. Lors de sa visite dans la capitale américaine, le 19 février, le ministre turc des affaires étrangères, M. Ahmet Kurtcebe Alptemocio, n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler les services rendus par son pays et de confirmer le rôle majeur d'Ankara dans la région.

#### L'axe Athènes-Sofia

Parallèlement au resserrement des liens avec les Américains pour exercer une pression sur Ankara, es conservateurs grecs oot développé dans les Balkans un axe pri-vilégié avec Sofia, une politique ioaugurée par l'actuel chef de l'Etat, Constaotio Caramaolis, eo 1974, et poursuivie par les socialistes d'Andréas Papaodréou de 1981 à 1989. Les visites de bauts responsables, y compris militaires, entre les deux capitales se sont succédé ces derniers mois à un rythme accéléré. Le premier ministre bul-gare, M. Dimitar Popov, se trouvait à Atbènes la semaine dernière. Uo mois plus tôt, M. Mitsotakis

L'axe Athènes-Sofia est ootamment destiné à «se protéger» de l'influence d'Ankara sur les importantes mioorités musulmanes vivant dans le sud de la Bulgarie et en Thrace oceideotale et qui risquent de déstabiliser à tout moment ces régioos. Les Grecs et les Bulgares sont également d'necord pour nier l'existence d'uoe mioorité macédonience sur leurs territoires, contrairement aux thèses de Belgrade.

Cette question des minnrités a été l'objet d'un rapport du départe-ment d'Etat sur les droits de l'hamme adressé nu Congrès lors de la visite de M. Samaras aux Etats-Unis. Le rapport affirme notammeot que les Grecs « oppriment » la minorité macédanienne et la minarité musulmane de Thrace - un point qu'Ankara a aussitôt exploité au grand dam d'Athènes. Ulcéré, le gouveroement grec a demandé « une rectifi-

cation » du rapport. La politique étrangère du gouvernement est « un fiasco », a lancé récemment au parlement le chef de l'opposition socialiste, M. Andréas Papundrénn. Retrouvant ses accents de chantre de l'indépeo-dance nationale, le leader du PASOK a fustigé la pulitique conservatrice qui a fait de nouveac de la Grèce « un satellité » des Etats-Unis. Il a aceusé les conservateurs d'avoir transformé la Crète en « un tremplin » pour les opéra-tinns américaines au Proehe-Orient. Refusant « un consensus aveugle » à propos de la guerre du Golfe il a demande le retrait de la frégate grecque de la force multina-

Pour M. Papandréou, la Gréce a'est pliée à la politique de Washington sans rico abtenir co échange, il a nutamment cité le refus du secrétaire américain, M. James Baker, de enmparer, comme le répète depuis le début de la crise le gouvernement, les cas du Koweit et de Chypre.

**DIDIER KUNZ** 

1

# Les dividendes du conflit en Egypte

rapidemeot maîtrisé, a été arrêté

presque anssitôt par la police. -

(AFP. AP. Reuter.)

L'afflux d'aide étrangère pour un allié précieux est une manne pour l'Etat mais la chute du tourisme affecte des milliers de familles

LECAIRE

de nos envoyes speciaux.

Les uns ont du mal à avaler cette amère pilule que la guerre du Golfe les force à absorber. Les autres oot de la peioe à cacher leur satisfactioo devant ce qo'ils eonsidèrent comme une « oubaine » pour l'Egypte. Les premiers vnieot s'écrouler leurs projets, empro-mettre leur aveoir, tarir leurs revenus. Les secoods, calculatrice co main, égrècent les centaines de millions que représentent les remises de dettes, les dons et aldes déjà obtenus par le Caire depuis le début de la crise, en août, et la participation de l'Egypte à la coalition anti-irakienne. Saos compter les promesses de prêts très avantageux et les bénéfices attendus d'une participation à la reconstructino du Koweit et de l'Irak.

Le ministre d'Etat égyptien pour cooperation internationale, M. Mouris Makramalla, a récemment indiqué que, sur nne dette de 24 milliards de dollars - représentaot des empruots garactis par l'Etnt - 13,6 milliards de dollars avaient déjà été anoulés par les pays créanciers (il est vrai que le Fonds monétaire international cite d'autres ebiffres et estime la dette extérieore de l'Egypte à 55 mil-liards de dullars). De plos, Le Caire a les yeux touroes vers le groupe des sept oations les plus industrialisées qui pourraient remettre, selon la presse égyp-tience, de 30 à 40 % des dettes enntractées à leur égard, one fois qu'un accord aura été conchu avec le FMI. Certains pays créanciers, enfio, seraient prêts à annuler de 50 à 70 % des dettes égyptiennes.

Les Etats-Unis ont lance le mou-vement en faveur du Caire en faisant une croix sur quelque 7 mil-liards de dollars de dette militaire; ce qui a permis, dans un premier temps, au gouvernement égyptien d'éconnmiser les 170 millions de dollars de la dernière tranche des iotérêts dus pour 1990. En 1991, l'économie sur les intérêts qu'aurait eu à verser l'Egypte pour cette même dette militaire sera de 780 millions de dullars. Les pays du Golfe, Arabie saoudite en tête, ont suivi la voie tracée par Washington eo épongeant une dette de plus de 6 milliards de dollars. Les Sanodiens ne se-sont pas cootentés de les este et ont, eo plus, consecti uoe aide de l'ordre de 2 milliards de dollars, suivis par les Koweitiens qui oot promis 500 millions. Depuis, des ministres européens notamment britanolques et allemands - se sont succède au Caire, tous porteurs de bonoe parole et de non moins heureuses promesses facilités de paiement, aides, loves-

#### Hausse des revenus du canal

Uo expert étranger, observateur de longue date de l'économie égyp-ticooe, relève que le président Hosni Mnubarak a jusqo'à présent su « capitaliser les services rendus oux Etats-Unis » en menant sans réserve, depuis le début de la crise la partie arabe de la coalition antiirakienne. Il oote à cet égard le changement radical de climat dans les discussions eotre l'Egypte et le FMI qui a suivi le déclemenement de la crise et les prises de position du Caire. Jusqu'iei difficiles et cooflictuelles, les négociatinos se sont rapidement détendues, le FMI se montrant « soudain compréhen rif» des septembre. Ce elimat a bieotot gagné la partie égyptienne, compréhension face aux directives de l'institution internationale. Enlisées depuis langtemps, les négnetations Le Caire-FMI devraient rapidement déboneber sur un accord.

En outre, le gouvernement égyptien anrait quelque pen gantié ses estimations de ce qu'a coûté nu pays l'occupatinn du Koweit par l'Irak. Il a présenté, au début de la crise, le ebiffre de 2,4 milliards de dollars, aints que, seion cet expert, la réalité inurnerait plutôt autunt de 700 millions de dollars.

Le pétrole et les fluctuations de son prix dues à la crise du Golfe sont également venus soutenir l'éconnmie du pays qui a perçu,

L'ASTRADUL

Association des Traducteurs

Diplômés de l'Université de Londres

Vous propose une équipe de traducteurs

FRANÇAIS et ANGLAIS

B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07

Siège social : Institut britannique de Paris

47-07-77-13 - 45-55-92-94 - 45-79-41-66

seloo les chiffres du gouvernement, scioo ies chimes de na gouvernement, 660 millions de revenus pétroliers supplémeotaires en 1990 par rap-port aux prévisions loitiales. Du canal de Sucz, l'Egypte a, dans on premier temps, tiré des recettes en augmentation, co raison essentiellemeot d'une brusque hausse du trafic militaire, les bateaux de guerre payant no tarif plus élevé que les oavires marchands (à titre d'exemple, le porte avions Clemen-ceau paie un droit de passage s'élevant à plus d'1 million de francs et les autorités égyptieuoes n'oot consecti aucun rabais aux navires de la coalition). Toutefois, les reveous du canal de Suez ont cbuté co janvier.

En tout état de esuse, la manne étraogère a d'ores et déjà eu des effets tels que, pour la première fois depuis de loogues années, l'Egypte peut compter en 1991 sur une balance des paiements en excédent - en termes de règlements exigibles - même s'il reste juridiquement des arriérés. L'afflux de l'aide étrangère a, eo outre, permis au Caire de réduire son déficit budgétaire. On assiste, remarque ee même expert, à uoe inversion dans le flot de dollars dont le privé est, aujourd'hui, en grande partie dépourvu à cause de la crise que connaissent des secteurs tels cun le tourisme mais qui, en revanche, affluent dans les coffres de la Banque centrale.

Autre aspect de l'« aubaine » : les perspectives de reconstruction du Kowell et de l'Irak après les coups extremement durs que les forces aériennes coalisées unt porté à ces deux pays. L'Egypte entend bien être présente sur ces deux immenses chantiers même si certains hommes d'affaires et une partie de la presse égyptienne déplorent que le «marché» koweltien ait déjà été «trusté» par les Américains et les Britanniques.

Ponr un homme d'affaires pros père du Caire, doot les activités nnt coons une expansion ces der-niers mois, l'Egypte peut tirer profit de la reconstruction dans le Golfe de deux façoos : tout d'abord, note-t-il, « l'Egypte est le premier exportateur de main-d'auvre de la régina » et doit imman-quablement bénéficier de l'auverture des chaotiers de très grande ampleur. Le participation égyptienoe, espère encore cet hamme d'affaires, devrait également passer par uo accroissement des exportations. Le ministre de la reconstruc-tinn, M. Hassaballa El Kafraoui, s'est montré aptimiste quant aux ebances des entreprises égyp-tiennes de bénéficier de ces nouvesux marches, les estimant « blen placées ». Cet aptimisme n'est cependant pas partagé par tous, comme l'atteste un éditorial de t'officieux Al Akhbor. Monssa Sabri, l'nu des éditorialistes les

plus influents.du pays, y reproche an gouvernemernt egyptico soo manque de dyoamisme face à l'agressivité des entreprises américaioes et britanoiques, qui oot «raflé» le marché de la reconstruction du Koweit.

#### Le revers de la médaille

Mais les « aubaines », présentes ou à venir, ne doiveot pas faire oublier le revers de la médaille. L'aspect le plus criant de ce revers tivité qui représentait, jusqu'à la crise du Golle, la deuxième source de rentrées de devises. Le tourisme est aujourd'boi lnexistant en Egypte. En 1989-1990 (de juin à juin) il avait rapporté 2,5 milliards de dollars eo reveous bruts. De juin 1989 à juin 1990, plus de deux millions de touristes s'étaient pressés sur les bauts lieux bistoriques et touristiques du pays. Ils étaient notamment 230 000 Allemands, 200 000 Français, un tout petit peo moios d'Américaios, 120 000 Israéliens à avair utilisé les services d'une infrastructure employant - directement ou iodirectement - plusieurs centaioes de milliers d'Egyptiens (700 000 selon les chiffres officiels).

On ebercherait en vaio à ce jour

un touriste en haute Egypte. Au

Caire, selon certaines estimations.

le taux de remplissage « touristique » des hôtels est tombé à 5 %. Six cents agences de vnyage sont désertes. Nombre d'entre elles sont au bord de la faillite et les licencie-ments ont commencé. Directeur d'une ageoce, M. Hassan Kamy, s'avoue pour la première fois de sa vie «totalement abattu». Il vit an jour le jour, a déjà mis en vente un terraio qu'il possède et pense à la vente d'antres biens personnels. Fin février, il devra lice personnes sur les cent dix qu'il emplnie. S'il arrive à tenir quelques semaioes encore, il estime qu'il ne pourra pas faire autrement que d'en licencier quatre-viogts autres à la fin mars, puis mettre lu clé sous la porte. Encore n'avait-il pas investi dans les villages de vacances, les bateaux de croisière sur le Nil nu les cars. « Pour ceux qui l'ont fait, c'est un drame plus grand encore », estime Hassan Kamy. L'ubattement est d'nutant plus grand qu'aux tout premiers jours de la guerre les Egyptiens pensaient que celle-ci ne durerait pas plus d'une semaine. Un mnis plus tard, ce sont quelques millions d'Egyptiens (à cinq personnes par famille) qui sont privés de ressources ou qui ont vu celles-ci fon-dre de façon dramatique sans ponvoir tabler sur an avenir immediat

meilieur. Car tout le monde s'accorde à dire que cette reprise sera « longue et difficile » après l'arrêt des combats. Le tourisme n'est pas le seul sec-

teor touché. Outre, bien sur, le cboc qo'a représenté l'arrêt des virements bancaires de plus d'un million de travailleurs égyptiens en lrak et au Koweit (qui formaient uoe grosse part de la premiére soorce de reveous en devises du pays), d'aotres activités oot eu à pâtir de la crise, comme l'agriculture, a Les exportotions traditionnolles des fruits et légumes vers les pays du Golfe sont quasiment interrompues, faute de moyens de trans-port », explique un iodustriel du Caire, qui cite l'écroulement de certains prix de gros tel celui des oraoges qui a diminué de moitié. Les effets de la crise du Golfe se foot sentir dans « un peu tous les domaines » de l'écocomie, « foisant tache d'huile », dit cet industriel qui meotionne les répereussions jusque sur le prét-à-porter.

#### Le cinéma paralysé

Le cinéma égyptico - sans concurrence dans le monde arabe n'a pas été épargné, l'un de ses principaux débouchés traditionnels étant... le Golfe. A lui seul le Kowest est le deuxième elient des images « made in Cairo». Et un précieux client puisqu'il finançait. vant tournage, une bnnne partie du budget moyen d'un film sorti des studios des Pyramides. Les distributeurs koweitiens se chargeaient de plus de la vente des films dans les nutres pays du Golfe. Cette source quasi automntique de revenus tarie, l'industrie cinématographique égyptienne est restée paralysée tout au lnng du mois d'août, avant de reprendre à vitesse très réduite puisqu'uoe dizaine de films seulement ont été tournés en Egypte entre août et fin décembre, soit une diminutinn de plus de 50 % du nombre babituel des tournages (une soixantaine de films par an). La situation est quasiment identique do côté des feuilletons télévisés, dont le principal débouché est aussi le Golfe.

En attendant que se fassent sentir les retombées de l' « aobaine » d'une aide étrangère accrue, « la situation est très dure » pour beau-caup en Egypte, recannaît un homme d'affaires. La situation o'est pas non plus sans danger pour la paix sociale.

ALEXANDRE BUCCIANTI et YVES HELLER



Le président unisien lang

2 2145 3 41pr - d 14r

Made a carriera the a Pater's later

A COLUMN TO

A design of

Monde

### Manifestations pacifistes à Paris et en province

trois mille, eelon le police) se sont toléré un défilé dans les rues de la capitale. rassemblées, lundi 25 février, place de la République à Paris, pour manifester contre ceeeez-le-feu, Contrairement à ce qu'elle . Toulouse.

Plusieurs milliers de personnes (de deux à avait annoncé, la préfecture de police a D'autres menifestations ont eu lieu le même jour en province, notamment à Bordeaux. la guerre et réclamer l'application d'un - Carcassonne, Grenoble, Lyon, Terbes et-

### « Halte au massacre! »

Lorsque las premiers manifestanta arrivant à la Républiqus lundi 25 févriar, pau sprès 18 heurea, toua les accès è la placa sont déjà bloqués par laa forcaa da l'ordra. Il est facila de rejoindre les lieux, mals impossi-ble d'en repartir. La préfecture da police a, en affet, autorisé le ressamblament, à la condition qu'il na soit paa sulvi d'un défilé.

Tandis qua Me Denis Langloia, ·le principal animateur da l'«appel des 75 », tanta da négociar una échappée vers la Bastilla, la foule déambule en désordra sur la chaussée. A l'angla du boulevard du Tsmpla, un ambryon da cor-tège se forma darrièra les banderoles du Parti communiste et l'imposant service d'ordra da la CGT.

Vars 19 hauras, calul-ci s'effaca pour laissar paaser laa personnalités ragroupées sous la bandarole « Halte au massacre ! » de l'e appel des 75 » : Mª Gisèle Halimi, MM. Rané Dumont, Francoia Chaumatta, Maxima Gramatz, André Lajoinia, Roland Laroy et Alain Krivina, La Forum pour une palx justa at globala au Moyen-Oriant, la Mouvamant de la paix, la comité Maintanant la pax, l'esppal das 30 » at las Verts précèdent las organisations da gaucha at d'axtrêma gauche. Lsa organisataurs de la manifestation n'ont pu obtenir l'autorisa-tion de quitter le République at décident, faute de misux, de faire pacifiquament le tour da la place. du cortage se heurts à d'impor-

tahtas forcas da polics. «Bush-

Mitterrand assassins I >, «Mitterrand-Rocard y an marre, c'est pour les pétrollers qu'ils vont les massacrar l'», grondent les mani-fastanta. Davant le boulevard Saint-Martin, un pacifiste vetu d'una combinaison blenchs grimpe sur un canon à eau at agite un drapeau blanc. Una der-nière foia, M. Langfals essaia da négociar avac las autorités. Derrière lui, la foula, un peu ner-vausa, protaeta : « Libarté ds manifester ( »

#### « Assez de sang versé, il faut négocier»

Leurs papiars d'idantité è la main, das habitants du quartier éprouvant les mêmes difficultés à sortir da cette nasse. La cortega achèva Isntamiant son tour da chauffe. Finalement, il trouve une ouvartura rus du Faubourg-du-Tampia, Qualquas cantaines de mètres plus loin, nouveaux cor-dons da CRS, nouvella halta oblgéa: M- Langlois consulta fébri-lemant un plan da Paris, Les propositions fusent: « A Fabian / » [siège du Parti com-muniste], « à Jaurès / ». Una grossa bousculede opposa des manifestanta aux forces da l'ordra au bas d'una petite rue. Ca sera la seula issue lalssée au cortega pour rejoindra la nord da

« Assaz da sang versé, il faut négociar. » Au miliau das milipremièra foia dapuia longtamps,

simplament per rafus de la guerre, sous le coup d'une indignation. Silenclausa, una jeuna femma blonda porte une pancarte bricolée pour la circonstanca: «Nos anfanta sont arabas, européans, juifs, américaine. Vous leur faites commettre das atrocités. » Lea médias ne sont pas épargnés ; « C'est pas à la télé qu'on nous voir défiler l », «Libérez l'information !» En queue da cortaga, derrière las banderolaa de la Ligua communista et de Lutte ouvrière, le tori est plus acide : « Troupes françaises, hors du Golfa I », « Mittarrand, ton socialisme a la couleur du sang l »

Aprèa un paasaga devant la bulle de béton du sièga du PCF, la manifestation s'arrête, symboliquamant, au métro Jaurès, entouré par un imposent disposi-tif policier. Contra l'avis de quelques centaines de jeunes manifestants, qui veulant se rendre è Barbèa pour exprimer leur solidarité aux communautés d'Afriqua du Nord, les animateurs de l'« appel des 75 » décident d'appeler à la dispersion. ells veulent nous empêcher da manifestar. Il faut donc éviter tout incident », plaide Me Lengiols. « T'as déjà trop ramollo », lui répond una jeuna

Après quelquas minutes d'héaitation, la manifastation sa disparsă finalement sans incident è 21 haures dans las couloira du

GILLES PARIS et JEAN-LOUIS SAUX

### Des élus socialistes de Haute-Garonne refusent la «spirale de la violence»

de notre correspondant

Le PS de Haute-Garonne est inslade de la guerre du Golfe. Le pré-sident de la République n'avait pas fini de répondre aux questions des journalistes, dimanche 24 février, sur l'engagement de la France dans les combets terrettes en un arreal siend Grande-Bretagne entrainent la France» et exhortent le président de la République à tout faire « pour arêter le bain de sang».

En signant cet appel, M- Maryse Bergé-Lavigne, sénateur, et Hélène Mignon, député et maire de Muret, toutes deux membres du courant Socialisme et République qu'anime M. Jean-Pierre Chevenement, out pris im jean-Pierre Chevenement, ont pris un risque calculé. Certes, elles encou-rent les fondres de leur parti, qui les avait déjà mises en pénitence jus-qu'an mois d'svril, leur interdisant toute prise de parole publique au nom du PS. Mais en faisant connaître la nouveau leurs convictions, tout en

médias, elles s'affirment proches des préoccupations d'une partic de la base socialiste du département.

Quelques jours avant le vote du Parlement autorisant l'engagement français an Kowert, plus de deux cents militants avaient réciamé un débat interne. Cette exigence vient d'être renouvelée. Un texte s circulé ces jours derniers dans les sections socialistes. Il note les convergences entre les propositions soviétiques et celles exprimées par la France à ronu. Il appelle à une initiative française pour obtenir un cessez-le-feu. En dépit des campagnes d'explication lancées par la direction nationale du PS, les socialistes toulousains ne semblent pas convaincus. Certains expriment leur perplexité en désertant les réunions de section. D'autres, à la tête des instances locales, font la grève du militantisme. Afin de manifester ses réserves à l'égard de la politique du gouvernement, le comité de ville du PS a décidé à l'unanimité de bouder la campagne d'affichage en cours. GÉRARD VALLÈS

### M. Chirac: «L'Europe a été bien incapable»

**POUGUES-LES-EAUX** (Nièvre)

de notre envoyé spécial

Au cours d'un diser-débat à Pougues-les-Eaux (Nièvre), londi 25 février, en présence de plus de six cents personnes, M. Jacques Chirac a réaffirmé que «l'heure est à la cohésion nationale autour de nos soldats. qui accomplissent une action courageuse et exemplaire».

Après avoir indiqué que «l'heure n'est pas aux débats politiques et encore moins aux querelles », le président du RPR a ajouté : « Ce n'est pas une raison pour ne pas réfléchir sur notre avenir, celui de notre pays, celui de l'Europe, celui du monde » Parmi les raisons qui suscitent l'inquiétude, M. Chirac a évoqué «la fin de l'ordre rejet que ce deraler lul inspirait. une chose acquise», l'ancien premier ministre a dit de l'Union soviétique qu'elle représente un système à la fois «surarmé» et « déstabilisé ».

A ces facteurs négatifs, le maire de Paris s ajouté l'absence de l'Europe dans la guerre du Goife, «L'Europe a été bien faible, bien divisée, bien incapables, a-t-il dit en souhaitant un renforcement des esolidarités européennes » tant sur le plan diplomatique que dans le domaine militaire. «L'absence de l'Europe a été tout à fait dramatique. (...) Nous n'avions pas d'autre solution que de suivre les Etats-Unis. L'Europe n'a pas pu peser dans ce conflit », a constaté l'ancien Premier ministre. M. Chirac s'est prononcé pour «une politique de défense européenne», dotée de

**OLIVIER BIFFAUD** 

#### «Il n'y a pas de menaces précises et concrètes d'attentats »

déclare M. Philippe Marchand

«Il n'est pas question de passer à une phase supérieure du plan Vigipi-nte, a annoncé, lundi 25 février, le ministre de l'intérieur M. Philippe Marchand, au cours d'un déplace-ment au Pays basque. Les mesures décidée il un un nou plus d'un mois ment au Pays Dasque. Les mestres décidées il y o un peu plus d'un mois sont tota o fait à la hauteur de l'état de la menace. Il n'y a pas eu d'attentat terroriste lié à la situation dans le Golfe. » Le ministre a précisé que, su une centaine d'attentats commis dans la media des la commis de la commis de la commis de la commissión le monde depuis un mois, un seul, aux Philippines, evait un rapport direct avec une «commande» ira-

Les services de renseignements français répétent, en effet, dans leurs rapports de synthèse qu'a d n'y o pas de menaces précises et concrètes », même s'ils sonlignent qu'nac e menace latente existe toujours ». Derrière ces subtilités de langage, les services français affirment qu'une services trançais attriment qu'une « réaction organisée, comparable à lo campagne d'attentats de 1986 ne sem-ble pas pour l'Instant à l'ordre du jour, faute de consignes directes de Bagdad, mais aussi faute de moyens».

Les derniers appels irakiens à attaquer partout dans le monde les intérêts des pays de la coalition trou-versient en France un écho limité. «Les réseaux susceptibles d'intervenir font l'objet d'une surveillance continue, assure un haut fonctionnaire chargé de la lutte amiterroriste. «Nous avons multiplié les auditions, recoupé des renselgnements pour identifier tel ou tel Individu. Nous en faisons sans doute un peu trop mais nous voulons ne manquer de rien », explique t-il.

Ainsi cette intense activité des services de renseignements a permis de détecter la présence en France d'« une face cachée » de certains réseaux proches de la cause irakienne. Mais eles agents étaient dormants, sans matériel ni projet précis». Les analystes estiment toutefois que si les commandos palestiniens sont, pour l'instant, dans un attentisme lié aux évolutions militaires dans le Golfe, ils seraient susceptibles de mettre au point une campagne de pression après la guerre lors des discussions, qui s'annoncent épineuses, sur le règle-ment de la question palestinienne.

D.-L. G.

En Rollmann

Land the state of

dia paga da Va

Au centre de tri armées de la capitale

### La frustration des postiers civils en mission pour la division « Daguet »

Même s'il bloqua rágulièrament certaines machines automatiques, le sable du désart achappa das sacs postaux en - provenance d'Arabie Saoudite ne saurait emoscher la centre de Paris tri arméas de remplir sept jours sur sept et vingt-quatre houres sur vingt-quatra uns mission « indispensable au maintien du bon moral das 15 000 hommas da la division « Daguet ». Quotidiannement, près de trente tonnes de paquats et près de deux tonnes de lettrea transitent par ce centre, installé dans la caserne Reuilly, dans la douzième arrondissament parisien, précisa non sans fierte son directeur, le commandant Pierre Vachay.

Le moral de certains des quatrevings-cinq postiers civils détachés par les PTT, sur un total de centquatre-vingts personnes employées à Paris Iri armées, donne parfois des signes de flechissement. Depuis peu, circule une pétition réclamant, outre l'accroissement des effectifs, une « prime de surcroit de travail » de 1000 francs. « Indice supplémentaire de malaise, le personnel civil a décide de boycotter le pot d'inouguration des nouveaux locaux du centre », affirme M. Bernard Martin, responsable de la CFDT, syndicat majoritaire.

Si la vive tension des derniers mois - manifestation devant la caserne en juin el dix-huit jours d'arret de travail en novembre pour obtenir « la reconnoissance du droit syndical » - s'est dissipée, le quadruplement du trafic postal a contribué à raviver les critiques formulées contre les autorilés de tutelle que sont l'armée et la Poste. Il a également mis à jour un sentiment de frustration disfus. « Le contentieux over le ministère des postes sur le palement des jours de greve reste entier. Avec les militaires, les rapports se sont oméliodovontage en considération: c'est: tout juste s'ils disent bonjour, et pour prendre ses dates de repos, ce sont des histoires, sans fin », se plaint un jeune postier. A quelques mètres de là, une de ses collègues avoue, en revanene, ne pas éprou-ver d'état d'âme particulier.

#### Une situation conflictuelle « artificielle »

Dens son bureau, où figure en bonne place le fanion de la divi-sion « Daguet », le commandent Vachey déplore « une situation conflictuelle créée ortificiellement » et assure qu'il « n' y o pas de malaise ». « On ne joue pas les gardes-chiourme : nous sommes tous des postiers », insiste-t-il après avoir rappelé que les militaires du centre de tri, s'ils portent l'uniforme, sont des agents de la Poste détachés au sein de l'armée. « Tout le monde se sent concerné, car chacun sait que rien ne remploce le colis du poilu et lo lettre ou soldoi », ajoute en écho le colonel Michel Fréhaut, directeur central de la poste oux armées.

Parmi le courrier qui garnit les chariots poussés par des appelés en tenue de combat qui slaloment entre les sacs en toile, une part non negligeable (20% environ, selon les responsables) est constituée de cartes postales ou de lettres de soution, adressées sans plus de précision à « un soldat du Golfe » ou à a un militoire français, un Breton de préférence », voire au général Michel Roquejeoffre, commandant de l'opération « Daguet ». Sur les ccrans, l'examen systématique el minutieux des colis aux rayons X révèle en noir et blanc la présence de banales boîtes de conserve, de biscuits, de briquets ou, parfois, de bouteilles dont l'administration militaire « ne veut pas savoir ce.

qu'il y a dedons ». Embarque dans des camions bachés, le courrier sera ensuite chargé à bord d'appareils de l'armée ou sfirétés par elle. Huit à dix. jours environ après avoir été posté, la lettre ou le colis sera remis à son res, mais ils ne nous preunent pas- destinataire, sur le front. Cette

rapidité d'acheminement est duc, se félicitent les autorilés militaires. à la « collaboration spontonée » de l'ensemble des bureaux de poste de métropole qui, en amont, ont pris soin de regrouper le courrier destiné à la division « Daguet ».

Melgré tout, on sent parfois offleurer chez les officiers comme un léger soupçon d'agacement. Certains remarquent, par exemple, qu'aucun personnel civil de Paris tri armées n's secenté d'effectuer des heures supplémentaires, alors que les militaires de carrière, dont les permissions ont été suspendues « ne comptent pas leur temps ». D'autres relevent qu'en eette période de vacances «il y o beaucoup d'orrets moladies. D'autre part. l'armée doit se livrer à un fastidieux – et coûteux – travail d'effranchissement du courrier en provenance des troupes stationnées dans le Golfe. Le ministère de la défense souhaiterait vivement que les discussions en cours avec la Poste aboutissent à généraliser le principe de la franchise postale.

En fail, les syndicalistes - qui font valoir que « les PTT n'ont envoye que sept personnes en renfort » et que « ce sont les appelés qui bouchent les trous » – paraissent surtoul exprimer un besoin de c'est qu'il n'y en o que pour les u soldots de l'ombre». On ne parle jomais des postiers civils », somet un militant. « Leur charge de trovoil constitue une part essentielle du trafic » insiste la CFDT, qui juge qu'une prime serait parfaitement justifiée et n'exclut pas un eventuel recours à la greve.

Les postiers sont-ils pour autant disposés à cesser le travail pour obtenir, au nom de leur participation à l'enfretien du moral des troupes, un svantage salarial spécifique? Rien n'est moins sur. « Dans le contexte actuel, estirae un agent, je doute fort que cela serait blen accueilli. »

JEAN-MICHEL NORMAND

### Une ville de garnison solidaire

# Phalsbourg, l'entraide pudique

PHALSBOURG de notre envoyé spécial

Le aoleil envehit la placa d'Armes. Ses rayons printaniers ont raison des demiers tas de neige. Dea enfanta en vecances courent en rient sur le dallage neuf. Ils jouent è se cacher derrière la statue du général Georges Mouton, ce volontaire de 1792, ce soldat des campagnes de l'Empire, cetui dont Napoléon disait «Mon Mouton est un Lion». Phaisbourg, cité du nord du département de la Moselle, est ville de garnison. Au XVIII siè-de, Vauban l'a fortifiée, au XXII les Américains y ont installé une base

De majsstueuses portes da pierre et un char de la 2º DS baptisé «Bourg-la-Reina», monument posé près d'un carrefour, témoi-gnent du passé militaire de ce chef-lieu de centon. «Phaisbourg n'e pes attendu les opérations du Golfe pour vivre en bonne entente evec les militaires », confie M. Jean Riefn, premier magistrat de la cité, Maire depuis vingt-trois ans de la commune, cet homme sux cheveux blancs se déclare « très heurté par des gesticulations parfois dépla-cées », ou par l'exploitation médiatique des sentiments. Il souhaite respsetsr is pudaur de ses administrés. Comme eux, il affirme simplement : «Les familles de militaires savent que nous sommes là pour les eider si elles an ant besoin, et non pour les matemers.

C'est au mois d'octobre que des soldats du 1º régiment d'hélicoptères de combat sont partis de Phaisbourg. Des pilotes, des méca-niciena et du personnel au sol ont pris le chemin de l'Arabie saoudite. Environ deux cents hommes, précise le capitaina Dominique Germain, chargés de constituer la force de combat anticher au sein de la division Deguet. » Dea angegéa, habitués aux missions outre-mer, aux séjours à l'étranger, «Mais pour des périodes définies » souligne la capitaina. Cette fois, la situation est différente, il y a eu l'attente, il y e maintenent is guerre.

Au camp da la Horie, qui abrite le

cette nouvelle donne. De retour du Tchad, la capitaine Germain a été promu eu rôle de «médiateur», responsable des relations humaines entre le régiment et les familles de soldats. «Brusquamant las épouses da nos compagnons se sont retrouvées seules, obligées de a'occuper de touta la vie d'un foyer. Certaines, plus agées, y étaient préparées, d'autres beaucoup moins». Le capitaine a temé de résoudre une multitude de probièmes lés à l'isolement. Il a organisé das rencontres. colas thés d'après-midia, bien que l'expression ne lui plaise pas, et des repas au mess des officiers. «Il fallait que ces femmes se rencontrent, parlant entre alles de leurs problèmes et de leurs angoisses, et aussi que nous puissions leur apporter des Informations. »

#### Un bulletin de liaison

M= Anne Hotier, la femme du colonel, l'a aidé dans cette mission de contacts. Elle a participé à la rédaction du petit bulletin envoyé aux familles, alle e rassuré des épouses inquiètes de ne plus avoir de nouvelles lorsque la régiment e quitté la cité du Roi-Khaled pour s'évanouir quelque part dans les sables sacudiens. «Lee réunions ont rapproché des personnes qui se fréquentalent peu, alles ont aplani les différences entre families d'officiers et de sous-officiers et créé des relations plus naturelles entre les gens », assure le capitaine.

Le capitaine Germain trouva encore le temps d'écouter la radio pour sulvre « les opérations sur le terrain» et ressurer des épouses inquiètes. Il pense à ces femmes qui préfèrent souvent ne pas trop regarder la télévision « de peur d'imagaa violantes pour les enfants», ou per crainte d'une nou-

La communauté militaire se ferme légèrement sur elle-même. Las concours axtérieurs ne sont pas rejetés, mais ils doivent se faire dens la discrétion. Le reçois les

bureau et je les assista si elles ont des problèmes administratifs ou besoin da carnats de chèques », explique M= Evelyne Dotter, receveur du bureeu de postes. Epouse d'un officier de réserve, Mr. Dotter estime que sa situation personnella l'a préparéa è jouer ce rôle et, puis, «qu'entre femmes on se comprend mieux». Elle sait répondra aux questions des «nouvelles responsables de foyer» qui découvrent les prélèvaments eutomatiques ou cherchent das contrats d'essurance. «La bouche-à-oreille fonctionne bien at j'ai beaucoup de visitea de femmes qui apprécient une aide apportée evec discrétion».

A ces demières, elle a fait décou-vrir l'usage du fac-similé, plus rapide que l'envoi postal. Mais la courrier demeure le moyen de liaison le plus prisé. Chaque jour deux cent cinquanta lattres et une sobantaine de colis transitent par le bureau de poste da Phaisbourg à destination du Golfa. Un service auqual les préposés apportent un soin «spécial». «Nous connaissons bien les vaguemestree du camp, ejoute M™ Dotter. Les facteurs se sont d'alleurs cotiséa pour envoyer un colia à l'un d'entre eux parti avec le régiment. »

En terre de Mosalla, l'amitié ne s'exteriorise pas de façon tapagausa. La ville conneit les angoissas de cartaines da sea familles mais elle refuse de l'afficher. Le maire ne souhaite pas parler de la lettre qu'il a personnellement anvoyéa aux famillas des militaires actuellsmem sur le front. «Je suis tà, et touta la population est lè, pour les soutenir ar les aider, mais sana voyeuriamas, déclare M. Jean Right.

Dans le soir qui descend, l'ombre da l'églisa assombrit la place d'Armes. Les enfants l'ont désertéa. Phalsbourg se drape dans son silence. La ville attend le ratour de aes hélicoptèras, cas engins bruyants contre leaquels les habitants pestent habituellement, mais qui, en ce moment, leur manquent

SERGE BOLLOCH





ste-Garonne a violence

Ce menaca princ

S ONDER (TO

A Hilliam Fr

100 mm 200 mm 20

SATE OF THE SE

La bate title bear

1. 14. 15 V. 15 T.

J 11 12 771 12

and the state

Country to the Asset

😿 Pentralie pudique

**EUROPE** 

La privatisation des terres dans deux pays d'Europe de l'Est

# En Bulgarie : des paysans qui se remettent à espérer

Deux paya de l'ancien bloc communista, la Bulgarle et la Roumania, viennent ehaeun d'adopter une loi sur la privatisation et la redistribution das terres collectivisées. Maia alors qu'en Bulgarie le texte paraît satisfaira les peysans, en Roumania, l'opposition e refusé de le voter, jugeant qu'il fait toujours la pert trop belle à l'Etat (lire ci-dessous).

SOFIA

de notre envoyé spécial " Depuis lo chute de Jivkov et du regime communiste en novembre 1989, c'est la plus grande victoire que nous ayans obtenue », déclare un journaliste bulgare. « finfin, il vest passe quelque chase, nous avons inaintenout l'impression que le système a vraiment change », ajoute un ingénieur. A Sufia, l'adoption, vendredi 22 février, par l'Assemblée constituante de la loi sur la redistribution des terres collectivisées à leurs anciens propriétaires a été accueillie avec un enthousiasme qui tranche sur le pessimisme ambiaot de populations en proje à une crise écononti-que sans précédent.

Satisfactinn d'abord de ceux, et ils sont nombreux, qui pourront

qui leur avaient été enlevées. Contrairement à d'autres pays d'Europe de l'Est où subsistait un secieur agricole privé plus ou moins importani, la terre avait été totalement « nationalisée » en Bulgarie, tous les paysans ayant été contraints, sous la force ou la « persuosion », d'entrer « spontoné-ment » dans les coopémitives. Satisfaction aussi des simples consommateurs aujourd'hui privés de tout et qui espèrent que la prodes denrées de base seront réactivées par cette nouvelle organisa-

> L'arrêt de mort du communisme

L'adoption de la loi n'est pas allée sans mal. Il aure follu une attaque musclée du président de la République, M. Jeliou Jelev, à l'adresse des parlementaires, pour que ceux-ci, qui ergotaient sur le moindre article depuis plos de deux mois, se décident à passer au vote. Si la plupart des députés du Perti socialiste (ex-communiste) ont, en fin de compte, joint leurs voix à celles de l'opposition pour l'adaption de la loi, les anciens communistes auront toutefois tenté par tous les moyens d'atténuer la portée de la nouvelle légis lation.

La fin des coopératives étatiques ne signe-t-elle pas, en effet, l'arrêt de mort du pouvoir communiste dans les campagnes puisque les dirigeants de ces coopératives constituaient, avec le maire et le secrétaire local du PC, la base du pouvoir dans les villages hulgares? Les débats ont été d'une grande intensité, On a même vu une ancienne responsable communiste pleurer en séance co invoquaot l'idéal des premiers coopérateurs.

lignes de la loi soot claires; mais il faudra encore attendre les décrets d'application pour se faire uoe idée précise de sa portée exacte. Tous les Bulgares propriétaires d'uoe terre avant la collectivisation pour-ront reprendre possession de celle-ci : tel est le point de départ. Des limites ont toutefois été établies. Chaque propriétaire ne pourra pas récupérer plus de trente bectares; les étrangers ne pourront pas ncheter de terre en Bulgarie, de même que les Bulgares établis hors

Pour l'essentiel, les graodes

« Les avocats vont faire fortune »

Quant aux paysans qui faisaient partie de coopératives et qui n'avaient pas de terres, ils seroni

indemnisés ou recevront, en prio-rité, les terres qui appartenaient aux mairies ou à l'Etat. Il sera impossible de revendre avant trois ans les terres ainsi récupérées mais celles-ci pourront être louées en

Si la loi a été accueillie avec une immense satisfaction par les Bulgares, ceux-ci sont aussi conscients de l'extraordinaire complexité de sa mise en application. « Les avo-cats vont foire fortune », ironisait une étudiante qui se demande ce qu'il va advenir des quelques hec-tares que possédait son grand-père. Plus de vingt-cinq de ses cousios ou cousines ne sont-ils pas en droit de les revendiquer? Il faudra aussi dénicher dans les mairies, dans les offices notariaux, voice dans les églises, les documents parfois très anciens prouvaot la propriété. N'accuse-t-on pas certains diri-geants communistes locaux d'avoir brulé récemment les archives de leurs villages pour empêcher, ou différer, l'application de la loi?

Dernière question enfio: où vont s'installer les « nouveaux • proprietaires qui voudront cultiver leurs terres? « Comue ils n'arauni pas de terres, répond un expert agricole, ils ant vendu leur maisan Maintenant, ils vant avoir des terres mois ils n'ont plus de tnai-

JOSÉ-ALAIN FRALON

### Le procès de M. Todor Jívkov Les privilèges des anciens dignitaires du parti

SOFIA de notre envoyé spécial

Dans la «salle solennelle» du palais de justice de Sofia, là même où furent « jugéa » et condamnés tant at tant d'opposants au régime communiata, comparaît dapuis, lundi 25 février, l'ancien numéro un bulgare, M. Todor Jivkov. Serein, endimanché dans un costume qui le fait ressembler à Bourvil, l'accusé a été accueilli au palais par une petite centaine de personnes. il y avait davantage de cuneux que de partisans ou d'opposants. Ses avocats ont demandé d'emblée un report du procès, les droits de la défense ayant été, selon aux, violés au coura de l'instruction puisque l'ancien dictaleur n'a pas été assisté da conseils durant les premiers mois de celle-ci, comme l'exige la loi. Ses défénseurs estimaient aussi que certains éléments de l'acte

Après une interruption de plus d'une heura, la Cour a réfuté cette argumentation et décidé de pour-suivre les débats. La procureur, M. Krassimir Jekov, a lu ensune

d'accusation n'étaient pas suffi-

samment étayés de preuves.

l'acte d'accusation : une longue énumération das privilèges dont bénéficialent les dignitaires du régime, privilèges qui leur étaiem foumis par les services de la sécurité sans aucune base légale. Voiture payée à dea prix défiant toute concurrence, noumture gra-tuita, appartement de fonction, rémunérations diverses. M. Jivkov est eussi accusé d'avoir triché lora da la rédaction d'ouvrages signés de son nom et qui en fait étaient truffés de documents administratifs...

Broutilles, certes, eu égard à l'ampleur des véritables crimes commia par l'encien dicta/eur. mais hroutilles qui éclairem l'aspect eordide, médiocre et mesquin de son régime. Toutefois, et le paradoxe n'est qu'apparem, si les anciens communistes aouheitent que leur ex-« patron » et son plus procha eollaborataur, M. Milko Balev, également accusé dea mêmea faits, soient « chargés» au maximum, les opposants estiment que seul le procès des principaux dirigeants de l'époque, et donc du système, permettrait à la justice de triompher.

# En Roumanie : sous le contrôle étroit des autorités

BUCAREST

de notre correspondant

« La coopérative, je ue veux plus en entendre parler, je reux qu'an me redonne ina terre », martele Dumitru Preda, soixante-sept ans, ex-paysan et coopérateur forcé du village de Sindrilita, à une vingtaine de kilometres de Bucarest. «J'avols sept hectares. En 1960, j'ai été arrêté et battu, alors j'al donné mes terres à lo coopérative, j'espère qu'on va me les rendre, v

Même si elle a laisse indifférentes la classe politique et la majorité de la population de l'ancien «grenier à ble » de l'Europe, ou, avant la prise du pouvoir par les communistes, la réforme agraire était la plus lancinante des questions, la loi sur la terre, assez floue, adoptée le 14 février dernier et publiée le 20 février au journal officiel, a fait naître à la fois espoir et suspicion chez les paysans roumains. Car la nouvelle «loi du fonds foncier», qualifiée de « deuxième constitution du poys » par le premier ministre roumain, donne beaucoup de pouvoirs et de moyens de pression à la commission locale chargée d'établir les droits des futurs propriétaires. qui n'ont que trenle jours pour se

manifester. Soumis à une «coopéra-tivisation» forcée entre 1949 et 1962, les paysans constituaient l'an dernier 27 % de la population active. Sur les quelque 10 millions d'hectares de terres arables du pays (il y a 15 millions d'hectares de terres agricoles), les 6,6 millions d'hectares « volontairement donnés » aux coopératives agricoles de production vont être redistribués à leurs anciens propriétaires ou héri-tiers, selon la surface apportée, mais dans la limite de 10 hectares par famille. Et ce, même si la superficie apportée était supérieure.

Les membres de ces «kolkbozes» qui n'ont pas «apporté» de terre en recevront, dans la limite des terres disponibles, après la distribution mux anciens propriétaires. Ces terres pourront être venducs, mais le cumul de plus de 100 hectares est interdil par la loi.

Cependant, les terres arables qui n'ont pas été collectivisées dans le cadre de ces coopératives, mais de «sovkhozes à la roumaine», les entreprises agricoles d'Etat (1,6 million d'bectares de terres erables) échapperont à la privatisation. Les propriétaires dont les terrains ont été intégrés à ces quelque 350 entre-prises, qui regroupent parfois des

milliers d'hectares, recevront des actions, pour une veleur maximale de 10 bectares. Autant dire qu'ils ne cootrôleront pas ces nouvelles entreprises. Les autres entreprises agri-coles d'Etat (recherche, etc.) ne sont pas non plus touchées par la privatisation, Au total, ce sont près de 3 millions d'bectares (sur 15 millions) de terres agricoles qui resteront dans les mains de sociétés par actions que l'Etet contrôle pour le

> Principes « léninistes »

C'est cette disposition qui a poussé le Parti paysan el le Parti libéral (opposition) à s'abstenir de voter ce texte qu'ils jugent « Incomplet ». « Le gouvernement no pas renoncé ou principe l'eniniste du contrôle de lo terre », oous a explique M. Corneliu Coposu, président du Parti national paysan, «L'Etat garde le contrôle de millions d'hectares. Et la loi foncière sera oppliquée par des maires qui n'ont pas été élus démocrotiquement mais désignes por le pouvoir, ofin d'exercer une pressian morale sur lo population et de répartir les terres de arbitraire. » « De plus, reprend le lea-

der du Parti paysan, les terres des coopératives qui ne seront pas distribuées resterant aux mains de l'Etat. » M. Coposu eritique aussi une disposition de la loi qui laisse aux autorités locales le soin de juger si les terres distribuées sont exploitées, et d'infliger, en cas contraire, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la pure et simple confiscation. Les coopératives agricoles de pro-

duction peuvent être transformées en associations privées; les anciens membres des coopératives qui refu-sent de devenir membres des nouvelles associations recevront des dédommagements, fixés par la commission de liquidation de la coopé rative, créée par les autorités locales Si une telle association n'est pas constituée, le matériel de la coopérative est vendu aux enchères et le produit réparti entre les coopérateurs. « La coopérative nous a volés, jure le vieux paysan de Sindrilita. ma terre, je lo cultiveral tout seul, » Mais pour cultiver ses terres, comme tous les paysans du village, sont et resteront peut-être propriété de la nouvelle coopérative.

JEAN-BAPTISTE NAUDET

#### ALBANIE Les affrontements continuent à Tirana

Un jeune homme a été tué et un autre grièvement blessé, selon des sources de l'opposition, dimanebe 24 février, dans la soirée, par une patrouille militaire qui effectuait une vérification d'identité. Les deux jeunes gens auraient refusé de s'arrêter à un contrôle. Trois personnes avaient déjà été tuées ces derniers jours lors des affrontements qui avaient opposé civils et soldats près de l'école mili-

Par ailleurs, les chars, qui avaient fait leur apparition lundi matin à Tirana, auraient été retirés, mais l'ar-mée continuerait à patrouiller dans les rues de la capitale, où la tension reste vive alors que doit commencer mardi le procès des manifestants arrêtés ces derniers jours. Une centaine de personnes seraient actuellement détenues, d'après des sources officielles.

Paris a pour la première fois réagi lundi aux événements de Tirana. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, M. Daniel Bernard, a affirmé que la France demandait aux autorités albanaises de « tout mettre en aurre pour poursulvre le dialogue poli-tique et le processus électoral libre qu'elles se sont engagées à favoriser en décembre dernier». - (AFP, AP, Reuter.)

#### Six morts en Ossétie du Sud

URSS

Des affrootements ont fait six morts et huit blessés dans le village d'Avnevi, en Ossétie du Sud (Géorgie) a rapporté, lundi 25 février, l'agence Tass. Des tirs de grenades et d'autres armes ont été échangés et des unités du ministère soviétique de l'intérieur ont été pilonnées pres de Tskhinvali, chef-lieu de la région, a précisé l'agence.

Selon M. Boris Pougo, ministre soviétique de l'intérieur, trente-trois personnes ont été tuées et cent quarante-cinq autres blessées dans le cooflit qui oppose les Ossètes aux Géorgiens de souche. Le président de Géorgie, M. Zviad Gamsakburdia, a proposé lundi d'engager des pourparlers de paix avec les dirigeants de cette région sécessionniste, à condition que les groupes rebelles ossètes posent préalablement leurs armes.

D'autre part, le Parlement soviétique a ordonné lundi aux Républigoes sécessionnistes de l'Union de renoncer à boycotter le référendum national sur le maintien de l'Union, qui doit se tenir le 17 mars, Sept des quinze Républiques, dont les trois Républiques baltes, ont décidé de le boycotter. - (AFP, Reuter, UPI.)

### La « coquille vide » du pacte de Varsovie

Artifice de pure forme, s'est empressé de préciser devant la presse le ministre polonals des affaires étrangères, M. Krzysztof Skubiszewski: «l'activité militaire étoit l'essence du pacte de Varsovie. Si vaus le privez de son essence, ll ne reste plus, pratiquement, qu'une coquille vide »

La cérémonie s'est tenue dans les salons d'un grand hôtel occidentel sur les bords du Danube, à Budapest, dans cette capitale même qui, trente-cinq ans plus tôt, fut ravagée par les chars soviétiques pour avoir prétendu quitter unilatéralement le pacte de Varsovie. D'un côté, radieux, voire hileres, lea anciens dissidents, prisonniers politiques, universitaires catholiques et autres opposants devenus ministres de la défense ou des affaires étraogéres : MM. Jiri Diensthier, Lubos Dubrovsky, Janusz Onyszkiewicz, Krzysztof Sknhiszewski, Geza Jeszenszky... De l'autre, taeiturnes et sombres, le ministre avviétique des effaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh et son collègue de in défense, le maréchal Dmitri lazov, en grand uniforme bardé de déco-

Tous deux évitèreot de participer à la conférence de presse finale, prétextant un « emplai du temps charge » qui n'a trompé personoe. Quelques aignatures, beaucoup de photos, et c'eo était fini du pacte de Varsovie, créé le 14 mai 1955 et regroupant l'URSS,

la RDA, la Pologne, la Tehécoslo-vaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie, pour faire pièce à l'OTAN, le traité de défense occidental auquel la RFA venait d'adbérer. Le heut commandement unisié et l'étet-major du paete seront dissons d'ici au 31 mars.

#### Report de la réunion du Comecon

Les oostalgiques soviétiques de l'Empire est-européen ne rendent pourtant pas l'àme saus réaister. En merge de la réuoioo de luodi, on annonçait en effet qu'une autre réunion sonnant le glas d'une autre structure moriboode de l'aneien empire: le Comecon, prévue pour mercredi au nivean des chefs de gouvernement, était reportée pour permetire « une clarification des positions » des Etats membres. Les Hongrois savaient en fait depuis la fin de la semaine dernière que cette quarante-sixième sessioo du Comecon était eo suspens.

Visiblement, l'URSS, sans doute aussi sous la pression de Cuba, du Vietnam et de la Mongolie, ne se résout pas à renoncer à uoe organisation économique multilatérale. Les règles de fonctionoement do Comecon elles-mêmes oe sont déià plus en vigueur : le rouble transférable n'existe plos, les échanges entre pays membres se foot en ... Sans vouloir rompre tons les ponts avec l'URSS, doot elles oot toujoors besoin commerciale-

ment, la Pologne, la Hongrie et la Tebécoslovaquie ne tiennent pas à voir se perpétuer le Comecon, même sous un autre nom. M. Skuhiszewski, le chef de la diplomatie polonaise, a été très elair lundi : « Je suis opposé à lo création d'une forme quelconque d'organisation », a-t-il déclaré, ajoutant que le Pologne oe se sentait aueun lien evec une communauté aussi héré-Quant au démantèlement du

pacte de Varsovie, bien des points montrent que Moscou ne s'y est pas plié de gaieté de cœur. Dans une ultime tentative de sauver la face, dévoilée par les Tchécoslovaques, les Soviétiques ont posé des conditions à cette dissolution, aussitôt jugées « inacceptables » à Prague: l'URSS voolait que les pays membres du pacle faisail cent à des compensations fioancières, et trouvent des « emplois » pour tous les généraux soviétiques que le Pacte de Versovic faisait vivre. Le caraetère symbolique de cette dernière demande, en particulier, o'a pas manqué de faire sourire dans certaines capitales est-euro-

Ces dispositioos, espère-t-oo, devraieoi être réglées à l'amiable, tandis qu'un compromis a fioale ment été obteou par les Soviétiques sur le remise à une date ultérieure de la publication des décisions jusqu'iei teones secrètes du pacte de Varsovie, publication demandée par leurs anciens parteoaires. Le document final signé landi par les ministres réunis à Budapest n'a d'ailleurs pes été rendu public.

Sans parler de la partie de bras de fer qui se joue depuis deux mois cotre Moscou et Varsovie sur la questioo do retrait des troupes soviétiques de Pologne ~ que Var-

sovie voudrait voir partir d'ici à la fin de l'année, mais que Moscou ne voit pas rentrer avant fin 1994. les responsables de l'armée rouge accepteot mal de voir rabaisser la puissance militaire soviétique. Dans une interview hautement instruclive publice samedi 23 février par le Pravdo, le maréchal lazov fait remarquer que l'armée soviétique qui comptait 4,2 millions d'hommes lorsqu'il a été nommé ministre de la défense, en 1987, en compte anjourd'hui moins de 3 millions.

Le maréchal regrette que « dans toutes les négociations an ait laissé les Etots-Unis se trouver dans une situatian avantageuse pour eux v. « Maintenant, dit-il, nous, nous réduisons nos forces, et les Amèricains vont venir naus contrôler, et plus d'une sois. Quant à nous, nous n'ollons pas les surveiller. Eux ne nous montreut que ce qu'ils ont en Europe, alors que, nous, nous avons pratiquement tout en Europe. (...) Avec lo fin de l'existence de notre bloc, le rapport de forces entre l'URSS et les Etats-Unis n'est plus de un à un, mais de un et demi, voire de deux à un 🔻

Le ministre de la défense déplore encore que l'OTAN continue d'exister, alors que le pacte de Varsovie de saborde. « Et ceux qui, il n'y a pas si langtemps, se trou-vaient dans notre bloc, sont prets à se retourner v, dit-il. C'est vrai : le vide succède au pacte de Varsovie, et cela o'inquiète pas que le maréchal lazov. A Prague, Varsovie et Budapest, on s'eo inquiète aussi, et e'est pour cela que l'on y ménage M. Gorhatchev. Comme disait sagement luodi le premier ministre bongrois, M. Jozsef Aotall: « !! faut compter avec le déterminisme

### **AFRIQUE**

SOMALIE: la réconciliation nationale en échec

### Le clan nordiste des Issaks choisit de faire cavalier seul

NAIROBI

de notre correspondant

La récocciliation oationale en Somalie semble mal engagée après l'annooce, cette semaine, par les nordistes du Mouvemeot national somalien (MNS) de leur refus de participer à la conférence unitaire, convoquée pour le 28 février par le Congrès de la Somalie uoifiée (CSU), qui contrôle anjourd'hni la capitale, Mogadiscio, et pratiquement tout le sud du pays.

Que recherche au juste le MNS, dominé par le puissant clan issak? Son président, M. Abdurahmane Ahmed «Tour», a justifié sa prise de position par les «deux erreurs commises par le CSU» qui, immédiatement après la chute du président Barré, fin janvier, constituait uo « gouvernement provisoire » et fixeit la date de la rénoion du 28 février sans consulter les autres clans somaliens.

Mais ces raisons oe soot peutêtre que des prétextes pour masquer la priocipale préoccupation do MNS aujourd'hui, à savoir le contrôle total de le régioo nord. Le chef du MNS ne l'a d'ailleurs pas caché, et il est plus que probable que ses combattants voot bientôt affronter uo autre elan originaire du oord de la Somalie, les Issas, qui ont récemment qui té le MNS.

SVLVIE KAUFFMANN | Eo outre, M. Ahdurahmaoe

Ahmed «Tour» a laissé planer une menace de sécession, en annonçant qu'au eours de son prochain congrès, le MNS se penehera sur la révisioo de l'acte d'unioo signé lors de l'indépendance, le 1« juillet 1960, eotre le Sud et le Nord, colonisés respectivement par l'Italie et l'Angleterre.

Cette idée, qui séduit d'ailleurs plusieurs responsables onrdiates, paraît irréaliste aux yeux des observateurs, mais elle pourrait être utilisée par le MNS pour « faire monter les enchères », dans la perapective d'uoe oouvelle Coostitution à caractère fédéraliste. Certains vont jusqu'à prédire la formatioo d'un « gouvernement nord-somalien » qui pourrait oégoeier ensuite sur un pied d'égalité avec les «Sudistes». Le fait que le MNS o'ait pas iucé

otile d'eovoyer une délégation oi même uo représentant à Mogadiseio des la chute de M. Syaad Barre, laisse penser que les Issaks ne se préoccupeot pas, pour le momeot, de la récocciliation nationale. Pourtant, la Somalie a plus goe jamais besoin d'unité, coodition d'une stabilité politique indispensable poor gagner la coofiance des donateurs et reconstruire le pays, JEAN HÉLÈNE-

Pour les habitants des bidonvilles de la capitale, le choléra qui fait des ravages n'est qu'un fléau s'ajoutant à un long cortège de misères

de notre envoyé spécial

Huaycan, Marques, Vendanilla ; autant de noms banals pour des endroits qui ne le sont guére; tous ces quartiers de Lima et de sa banlieue – et beaucoup d'autres – sont autant de zones sinistrées. Huaycan, eu fond d'une vallée désertique baleyée par la poussière sur une route de la Cordillère, c'est une eité grise comme le sable qui l'entoure, La moitié d'entre eux vivent sans eau ni électricité, et les premières maisons de briques en terre compactée laissent bien vite la place sur les hauteurs à des baraques de planches nu de paille tressée. Le Père Ivo, qui vit là depuis une dizaine d'années, avoue n'avoir toujnurs pas compris « comment les gens y vivaient, ou plutot y survivaient ». Il estime que cette population venant de Lima ou des zones de violence comme Ayacueho « reflète toute la pauvreté du Pérou». Un poste de santé publique est la seule présence de l'eutorité de l'Etat. Même si un marché, des centres de soins privés et une organisation communautaire ective donnent une apparente eobérence à cet

les plus pauvres du pays. Le bourg caine du nord, a cette même couleur de grisaille qui marque les alentours de la capitale péruvienne. lei, dans cet enebevêtrement de maisons denses et anarchiques, vivent quinze

Un seul chiffre suffit à en mesurer détresse : douze mille plats préparés (petits déjouners, déjeuners et l'orgenisetion bamanitaire de l'Eglise, Caritas, dans ce que l'on appelle un comedor - un lieu de distribution de la nourriture.

> Le «jardin des cochons»

l'opération depuis son commence-ment, il y a une douzaine d'années. Lorsqu'on lui demande comment elle voit l'évolution de la situation, la réponse fuse aussitôt ; « Les nècessités n'ont fait au augmenter. »

Trois groupes se relaient pratiquement vingt-quatre beures sur vingtquetre pour servir les repas eux femilles soigneusement identifiées sur un registre. Le service, gratuit pour «les cas sociaux», est symboliquement payant pour les autres (50 intis, soit quelques centimes par

Snr le ebemin de la misère, à

Lima, on peut rencontrer pire encore. Dans la région de Vendanilla, le Parque Porcino - littéralement le «jardin des cochons» n'est autre qu'un immense amas de détritus sillonné de pistes de terre. Des camions y circulent avec leurs puants chargements entre les masures de bois et de tôle, et les enclos où sont parqués les animaux. Dans ce royaume de la décharge, on trie, récupère et revend à des fabriques le résultat de cette nauséabonde moisson. Les camions repartent charges de boîtes de conserve, de simples cartons on de chiffons. Cette ectivité du désespoir a tout de même fait la «fortune» de certains habitants qui ont réussi à quitter cet enfer pour laisser à d'autres nouveaux venus - qu'ils emploient parfois - la sale besogne et le gardien-

Noo loin de ce site, à quelques encablures de la mer et eu côté d'une usine chimique, un véritable et gigantesque tas d'ordures « eccucille » quelques entres

familles, comme celle de Leonida Espinosa, qui affirme «vivre là depuis dix ans». Les nombreux reportages de la télévision et des journaux péruviens consacrés à ce site, nommé Oquendo, devraient prochainement conduire à sa disparition, les autorités ayant pris conscience du danger que représentait un tel cloaque. La décision de nettoyer le rivage, plusieurs fois annoncée, n'e cependant pas encore

été concrétisée, même si une déci-

sion formelle e été prise de ne plus

laisser s'installer de nouveaux arri-

bordure du rio Rimac, à côté de la zone portuaire on à proximité de l'aéroport, de multiples bidonvilles existent encore. La plupart de ces «quartiers» ne possèdent bien évidemment eucun équipement sanitaire, qu'il s'agisse d'un point d'eau ou de simples latrines. Les habitants s'abrenvent et utilisent pour tous leurs besoins les rios cloaqueux qui passent à leur proximité. Des conditions d'hygiène à faire frémir, d'eutant que l'espace disponible se réduit peu à peu et que des cimetières semi-clandestins abondent très souvent eux environs de ces zones.

Cette misère omniprésente et qui

touche un tiers des huit millions de manière parfois plus dramatique, même si elle est moins spectaculaire - en province, d'autant plus que l'apparition du choléra n'e fait qu'ajouter aux fléaux déjà existants. La situation sanitaire du pays n'est, en effet, guère encourageante. Dans daire Caretas titrait l'un de ses articles : «Les sept plaies», en souli-gnant : «Le cholèra est seulement l'une des endémies que nous connais-

La liste est effectivement longue: peste bubonique, malaria, rage, den-gue, fièvre jaune, tuberculose et naniose continuent de faire des ravages. Pour cette dernière mala-die, qui atteint la pean ou les muqueuses en provoquant d'afpouvant entraîner, dans de grandes douleurs, une mort lente, un méde-cin de l'institut de médecine tropicalc Alexander-Von-Humboldt estime à trente mille le nombre de personnes atteintes jusque dans les faubourgs de la capitale. Le docteur Pablo Campos souligne aussi le handicap que constitue le coût du traitesion. Selon lui, un minimum de 3000 francs est nécessaire par patient. Toujours à titre d'exemple, la tuberculose atteint au Pérou un taux de un pour mille, considéré par les spécialistes comme le plus élevé

sable d'un progremme d'aide de Caritas, affirme aussi que « dans les quartiers marginaux et miserables, le taux de dématrition avoisine maintenant 60 % ». L'épidèmie de cholèra qui sévit eu Pérou révèle donc l'état décomposition d'un pays dont la population n'avait pas atteint, il y a peu de temps encore, un tel degre de pauvreté et de vulnérabilité.

**DENIS HAUTIN-GUIRAUT** 

ci Vingt-trois paysans tués par le Sentier lumineux. - Les guérilleros trois membres d'une milice paysanne, samedi 23 février, en attaquant à coups de fusils, de machette et de couteau le village andin d'Ocano, dans la région d'Ayacucho. Les milices paysanoes collaborent evec les troupes goucontre la guérilla. - (Reuter.)

### **ASIE**

MONGOLIE

#### Le PC renonce au marxisme-léninisme

moogol (PPRM, communiste) au pouvoir en Mongolie a abandonné xisme-léninisme, a déclaré luodi 25 février son secrétaire-général, M. Gombojavyn Otchirbat, lors de l'ouverture du 20° congrès du parti. «Si les noms de Marx et de Lenine ne figurent pas dans la nouvelle plate-forme, c'est parce qu'il est évi-dent aujourd'hui que l'idéologie qui a prévalu depuis des décennies n'est plus adaptée à de nombreux aspects de la vie actuelle», a-t-il effirmé. «Le PPRM se trouve à un tournant de son histoire » et « tolère maintenant de multiples points de vue, au lieu d'une seule forme de dogmatique

Le PPRM poursuit néanmnins « le but du socialisme scientifique par des roies démocratiques », a ajouté M. Otehirbat. Un autre dirigeant a récemment déclaré à des journalistes que le PPRM n'aveit jamais été communiste, ses idéaux ayant été défirmés après que l'URSS eut imposé le stalinisme en Mongolie dans les années 30. - (Reuter.)

#### THAILANDE

### Le roi apporte son soutien à la junte

Le roi Bhumibol a apporté mardi 26 février son soutien eu coup d'État de samedi dernier. Dans une proclamation, le souverain, qui est très respecté daos son pays, a déclaré que le putsch était justifié nement du premier ministre Chati-chai Choonhavan n'est pas parvenu à ndministrer le pnys d'une manière qui lui assure la confiance du peuple et n'a pas réussi à maintenir l'ordre ». Le roi a, dans sa proclamation,

nommé officiellement président du Cnnseil national de maintien de l'ordre le chef de la junte, le général Sunthorn Kongsompong, et «demandé à la population de rester calme et à tous les fonctionnaires de suivre les ordres du général Sunthorn ». Ce dernier a indiqué qu'une Constitution intérimaire serait promulguée dans les tout prochains jours et qu'un nouveau gouvernement, composé de civils et de militaires, scrait mis en place d'ici environ une semeine.

ral Snchinda Kraprayon, le pro-chain premier ministre devrait être

Tandis que la police procédait à l'arrestation de quatorze étudiants Bangkok, qui protestaient contre le coup d'État, le général Sunthorn a par ailieurs reconnn que le putsch evait terni l'image de pays stable et démocratique de la Thallande. Il s'est dit préoccupé par la suspension de l'aide eméricalne, « mais nous devons savoir nous tenir sur nos pleds », a-t-il ajouté.

A Paris, le porte-parole dn Quai d'Orsay a déclaré lundi que « la France déplore le coup d'État en Thailande et l'interruption du processus démocratique». Il a « demandé la libération immédiate du premier ministre ninsi que de toute personne arrêtée au cours de ce coup de force», « la fin de la loi martiale et le respect des aspirations démocratiques du peuple thailandois ». — (UPI, AP.)

#### CORÉE DU SUD

### Les dirigeants du parti gouvernemental seraient impliqués dans un scandale

e ébranlé la semaine dernière le monde politique corten (le Monde du 20 février) semble devoir s'étendre. Le parti gouvernemental a en effet du edmettre, samed 23 février, que trois de ses plus hants dirigeents, eo contact constant avec le président Roh Tae-woo, avaient signé nn documeot approuvant le projet qui est au centre de ce scandale.

Seraient mis en cause M. Kim Young-sam, président du conseil exécutif du parti, et les deux eutres coprésidents, MM. Kim Jong-pil et Perk Tae-jno. Ancien premier ministre du dictateur Park Chunghee, M. Kim Jong-pil fut par le passé mělé à certains scandales. M. Kim Young-sam a, pour sa part, nié être impliqué dans cette affaire. Ancien opposant ayant ral-lié le majorité, ce dernier est un

Cette confirmation officielle de geants du Parti démocrate-libéral semble étayer les accusations lancées la veille par le chef de l'opposition, M. Kim Dae-jung, selon lesquelles, le président chercherait à « étouffer » cette affaire. M. Kim e demandé un vote de confiance au Parlement ainsi que le limogeage

candidat potentiel à le succession

du ministre de la justice. En relation avec ce scandale. neuf personnes, dont cinq députés et un conseiller du président, ont déjà été arrêtées . Elles sont accusées d'evoir reçu 1,4 million de dollars en pots-de-vin. La semaine dernière, M. Roh avait limogé deux de ses ministres chargés des affaires économiques. Il s'agit du plus grave scandale depnia son arrivée au pouvoir en 1988.

#### EN BREF

EL SALVADOR : eing militaires américains toés dans un accident d'hélicoptère. - Cinq conseil-lers militaires américains sont morts, lundi 25 février, dans l'accident de leur bélicoptère, qui s'est abimé dans le lac Ilopango, à l'est du Salvador. L'eppareil venait de décoller d'nne base militaire du pays quand il a eu des problèmes mécaniques. - (UPI, Reuter.)

n MALL attaque contre une usine de phosphates. - Uoe attaque armée a été menée, dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février, contre l'usine de phosphates de Bourem, située à une centaine de kilomètres de la ville de Gao. dans le nord-est du pays, ont annoncé, Inndi, les antorités gouvernementales. Selon le ministère de la défense, ce raid de « brigands » a fait deux morts, deux disparus et trois blessés. Le nord du Mali e été le théâtre de violents affrontements, l'en dernier, entre les rebelles touaregs et l'armée. -

□ ZAIRE : libération du directeur régional du journal Elima. - Le iournaliste Nsassc Remazani, directeur régional du quotidien Elima, a été libéré, vendredi 22 février, et a quitté le prison de Goma (est du pays), où il éteit détenu depuis deux semaines pour e outrage à la magistrature », a rapporté, lundi, l'agence officielle AZAP. M. Ramazani avait été arrêté à la suite d'un article où il dénonçait le corruption et les «bavures» judicieires (le Monde du 23 février). - (AFP.)

□ Reprise des cours à l'université de Lubumbashi. - Le gouvernement e annoncé, vendredi 23 février, la rénuverture, le mars, de l'université de Lubumbasbi (sud-est du pays), fermée depnis mai. Des effrontements entre étudiants et policiers, survenus sur le campus universitaire dans la nuit du 11 eu 12 mai 1990. avaient fait officiellement un mort et treize blessés. Ce bilan aveit été contesté par la presse belge et par Amnesty International, selon les-quelles plusieurs dizaines d'étudiants auraieot été tués par les forces de l'ordre. - (AFP.)



BANGLADESH: les élections du 27 février

# La « veuve » contre l'« orpheline »

Plus de soixente-deux millione d'électeurs doivent perticiper au scrutin parlementaire du 27 février. Pour la première foie depuis l'indépendance du Bangledeeh en 1971, une élection se déroule dans des conditione démocratiques. Un gouvemement neutre e en effet été nommé après la chuta de l'encien président Ershed, le 6 décembre demier, provoquée par un vaste mouvement popu-

de notre envoyé spécial

Le général Hussain Mohammad Ershad est candidat dane cinq circonectiptions, situéae dana aon fief du dietriet da Rangpur, dane le nord-ouest du pays. Il compta sur eon aura de « fils du pays », et aueei sur les done financiars dont il e fait profiter le région, pour être élu eu Jatiya Sangsad, le Perlement. Emprisonné dene une ville du quertier résidentiel de Gulshan depuia la victoire du mnuvament destiné à « restaurer ia démocratie», et ∉ebattre le dictateur », il n'a évidemment pae pu faire campagna. S'il devient député, il na recouvrera pas pour autent la libarté. Son procès a été ajnurné, mais las chargaa qui nèsanı sur lui rendent sını acquittsment improbable.

Sa participation au scrutin, ainsi que calla de sec partisans du parti Jetiya, constituant cepandant une manifestation d'un ratnur à das normaa politiquas plus démocratiquee. La chef d'Etat intérimaire, l'ancien présidant de la Cour suprême, M. Shahabuddin Ahmed, e coneervé una attitude impartiala saluée par les deux principales protagonistes da ces élactions, Sheikha Hesina Wajed, chef de file da la Ligue Aweml, et la bégum Khaleda Zia. présidente du Parti netional du . Bangladash (BNP) .

Les 270 candidats (298 siègee sont à pourvoir) du Jatiya se sont montrés très discrets au cours de le campagne électorala, craignant dee représallles. La reseantiment contre le général Ershed resta vivace, même si celui-ci conserve une réelle populerité dens lac milieux liés à l'institution militaire Selon lee normes en vigueur dans la région, le campagne e été pecifique : « saulement » une dizaina de morts et 800 bleseés. Le gouvarnament n'e cepandant

prie aucun rieque: 375 000 représentants des forcea da l'nrdre nnt été déployés autour des 24 000 bureaux de vote. M. Shahebuddin Ahmed e'est engagé à veiller au déroulement démocratique du scrutin et a Invité quatrevingts observateurs Internatin-

Les deux « ladies » et « leurs » disparus

Le débat e prie le forme d'un combat à fleurets da plus en plus alguisés entre lae deux « sœursennem/ee » qui, querente-huit haures avant le scrutin, s'accusaient mutuellement de « terrorisme ». «L'unité du mouvement populaire » qui avait commencé à se lézarder moins de cinq joure eprès le départ de M. Ershad est donc défunte. Comme prévu, les deux «ledies» se présentent davant lee électaurs en mettent en avant le souvenir de cleur» disparu, dont chacune tire sa légitimité politique : Sheikhe Hasina est la filla du premier chef d'État du Bangledeeh, Mujibur Rahman, essecsiné en eoût 1975 et la begum Khalede Zia est la veuve du ptéeident Zieur Rehman, eesassiné en mai 1990.

Les « assassins » sont d'ailleurs présents dans cet étrange théâtre pnlitiqua en la persnnne dee anciens colunals Faroog Rahman et Abdur Rnahid, deux des officiers responsables de la mort de « Mujib », aujourd'hui chefs de file du Parti de la liberté. Le BNP, dont l'influanca cu sein de l'armée est bien supérieure à celle de la Lique Awarni, a tenté - an vain - de conclure une alliance électorale evec la Jammet-i-Islami, la plus puissante formation islamiqua. Ses liane avec l'ermée font l'abjet das critiquas de M= Haeine Wejed, pour lequelle « il n'y e sucune différence entre le BNP et le Jativa : les deux ont été formés par des généraux dont

crite aux casemee ». Pour la Ligue Awami, qui dis-pose de réelles racines provinciales et d'une bonne organisation, le scrutin aera un « référendum contre le type de régime Zia-Ershad ». Me Hasina rappelle en outre la lutte historiqua et les « sacrifices » du « père de la nation », Mujibur Rahman, et affirme sa détermination à Instaurer un régime démocratique, c'est-à-dire parlementaire. L'argument est conteaté par la

la bace populaire étuit circons-

bégum Zia, qui couhelte conserver l'actual systàma présidentini. Le BNP na se prive pas de rappe-lar que c'est « Mujib » lui-même, qui, en 1975, evait introduit le système du parti unique.

Pnur fairn bonna maaura, In « veuve » insiste sur le fait que la perti de l'e orphaline » (Sheikha Haaina) II eccepté de participar aux électione de 1886 organisées per le général Ershed. La Ligue Awaml vise une victoire lui permettant d'atteindre une mejorité des deux tiers, condition sine qua non pour réformer la Constitution et instaurer un régime parlamentaire.

ll sst probebla qua, dane la meilleur dee cas, elle devre ea contenter d'une majorité eimpla. La période véritablement critiqua commencera au lendemein du scrutin : quel que eoit le vainqueur, il devra compter sur une opposition puiseante qui l'empêchera à bien des égards de gouverner. Un blocaga est donc probable. Comma toujours, une telle situation reposerait le question du rôle de l'ermée. Celle-cl a été de facto au pouvoir pendant quinze ans, ce qui laisse des habitudes, et peut-être des regrets. LAURENT ZECCHINI

DIAGONALTE

يونو و د

 $H = \operatorname{total}(H(x, t_{n}, \frac{1}{2^{n}}), H(x, t_{n}, \frac{1}{2^{n}}))$ 

279年 美 19

THE THE PERSON

All the second sections of the section section sectio

T WALL

1 . try Statester

S CA a ------

FT 244- 1.4

The state of the s

The sections are

Emenions

### **POLITIQUE**

### Les manifestations à Saint-Denis-de-la-Réunion

### **Emeutes** meurtrières

Suite de la première page

991.77m

Marketta, de 1911 - 1911

State Seat of the Seat of the

mar.

Flategar - Company

Market 40 /

**第万字体**表一、人

Sink to

And in call

Marine half see an

A A A STATE OF THE STATE OF THE

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Martin Commence of the Commenc

un some

Marga 74

Arte and a market

- Table 6:16 2:16 2:16

The Contraction of

and a second

4740 645

1.11

EN BREF

Strain

Live stopping by

late tan Land

1.00

1 5 ....

A Francisco

30.5

100

1000

1.0

in a second

200

12 July 201 1-

....

A MAN OF THE WAY

On se presse de regagner sa « case », e'est-à-dire des immeubles vnisins de la cité Michel-Debré. Blancs, Noirs, Rénniconais de toutes origines, et même métropolitains : le flot s'écoule lentement. On entend les explosions sèches et sporadiques des grenades lacrymo-gènes lancées à quelques centaines de mètres de là par les forces de l'ordre. Les pompiers, dans l'indifférence générale, s'efforcent d'éteinure les incendies.

Partont à Saint-Denis les commerçaots, les restaurateurs et les patrons de bistrot ont fermé boutique. La ville s'est vidée de ses habitants. En milieu de soirée, les casseurs se sont déplacés vers les Camélias, autre quartier populaire, et s'en sont pris à tous les magasins sur leur passage. Sur le chemin de le Montagne, secteur résidentiel, quelques personnes ont dressé un barrage de fortune avec quelques prosses pierres. Des vieux pneus prûlent, empechant toute circula-

Au milieu de la nuit, un nuage de fumée nauséabonde recouvre Saint-Denis, Sur les ondes des radios locales et de la télévision, des élus lancent en vain des appels au calme. Dans la journée, les gendarmes evaient utilisé uo bélicoptère pour lancer des grenades lacry-mogènes et, au début de la noit, le prefet s'est rendn dans la zone industrielle du Chaudron, escorté par deux véhicules blindes à roue.

#### Chômage record

Le bilan est lourd : sept morts dans la nuit de lundi à mardi, selon les pompiers et la police. Ces sept personnes ont péri carbonisées dans l'incendie d'un grand magasin de meubles, ensevelies sous un pland effondré eprès qu'un cocktail Molotov eut mis le feu aux locaux.

Mardi matin, checun essayait, comme M. Chane-Ki-Chune derrière les grilles de soo journal, de trouver une explication à ces

scènes de violence et de pillage, à ces morts. Malaise social? Mal de vivre dans une île laminée par le chômage? Les ennuis de Télé Free-Dom svec la justice, qui sont à l'origine des premières manifesta-tions, sont aujourd'bui bien éloignés des préoccupations des casseurs et des jeunes désœuvrés du Chaudron. Les appels à manifester lancés par les responsables de cette cheîne de télévision privée auront été tout au plus le détonateur d'une tension latente.

Dans cette lle des records (35 % de la population active au chômage, près de cinquante mille bénésseisires du RMI, cent mille illettrès et un chiffre record de parieurs au Loto et au PMU), la violence s'exprime au quotidien. Il ne se passe pas une semajoe sans un mort à l'arme blanche, abattu le plus souvent ou sabre à cannes, généralement au terme d'une stupida querelle d'ivrognes. Cette violence tonehe aussi les familles : les abus sexuels sur les enfants concerneraisnt les trois querts des familles suivies par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

#### Opulence et misère

Ce mal de vivre puise aussi ses racines dans la désarticulation de l'économie locale. Sur ce bout de terre qui émerge au beau milieu de l'océan Indico, on est passé en moins d'un demi-siècle d'une économie de plantations de type colooial à uoe économie de type occidental. Cette mntation douloureuse, conséquence du passage de le vieille colonie au statut de département français en 1946, a laissé des milliers de personnes sur les bas-côtés du développement.

A la Réunion, l'opulence côtole la misère. La mise en place du revenu minimum d'insertion e été le révélateur de la paupérisation de nombreuses couches de la population dans une île où oo s'acharne

depuis plus de quarante ans à pri-vilégier la sociel eu détriment de l'économie. Trute la vie économique locale - y compris les activités de transformation - repose sur les transferts financiers de la métropole. La balance commerciale da département est catastrophique : plus de 10 milliards de francs d'importations pour moins de milliard d'exportations, essentiellement du sucre, du rhum, des mélasses, et quelques essences

An cours de ces trente dernières années. la structure même de la société réunionnaise a été déstabilisée par une organisation socioéconomique aberrante. Les finctionnaires béséficient d'une prime qui représente 53 % du salaire de base métropolitain, alors que, dans le secteur privé, le SMIC est infé-rieur de 20 % à celui de la métropole. La fonction publique reprédépartement que ni les gouvernements de droite ni les gouvernementa de gauche n'osent l'affron-

Les fonctionnaires étaient d'ailleurs appelés à faire grève, mardi 26 février, pour protester contre les propositions faites au gouvernement dans le rapport Ripert et qui tendent à corriger les inégalités sociales outre-mer en supprimant progressivement, entre nutres mesures, le prime dite « de vie chère » dont bénéficient les sgents de la fonction publique.

Comment être Français sans bénéficier pleinement de tous les droits sociaux attachés à cette citoyenneté? C'est le débat qui domine aujourd'hui à la Réunion. Mais il est piésé, si l'on s'en tient à la manière dont les politiques locaux le courrissent.

Les Réunionnais revendiquent l'égalité sociale avec la métropole mais passent curiessement sous silence l'égalité économique. Or les structures de production à la Réunion sont très loin du niveau de celles de la métropole.

Il y a pius de vingt ans, uo groupe local de réflexion - le Comité-du progrès - avait proposé de négocier avec Paris une a manière réunionnaise d'être francais», Cette «manière» reste à

ALIX DLIQUD | calme et la raison l'emportent ».



#### Le ministre des DOM-TOM se rend sur place

M. Louis Le Pensec, ministre des DOM-TOM, a quitté Paris, mardi .26 février en début de matioée, pour le Réunion afin de e définir les moyens d'un retour à une situa-

a Le gouvernement met tout en œuvre pour que le calme soit rapide-ment rétabli et préservé », avait déclaré M. Le Pensec, lundi à RFO. e Les coupables, evait-il sjoaté, devront assumer devant la justice la responsabilité de leurs actes. De même, les hais qui protègent la liberté d'expression doivent être appliquées. Aucun particulier ne peut s'en affranchir, »

M. Le Pensec estime que les événements de la Rénnion « expriment l'acuité des difficultés que connais-sent certains quartiers » de Saint-Denis, Une « attention particultère » sera portée à plusieurs d'entre eux, dont celui du Chaudron. Une mission de la délégation interministérielle à la ville se rendra sur place « dans les tous prochains jours », « Cette politique, ajoute M. Le Pen-sec, ne peut se faire en un jour. Elle est aussi l'affaire de tous les habi-tants et seul le rétablissement du dialogue permettra de définir et de mettre en œuvre les solutions les plus adaptées. M. Le Pensec en a appelé à chaque Réunionnais afin

de « cappeler que la violence ne résout jamais rien et pour que le

### Télé Free-DOM défie la loi depuis cinq ans

C'est une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui e provoqué les émeutes de le Réunion, En obtenant l'errêt des émissions de Télé Free-Dom, les cages » sont brutalement devenus, sux yeux de l'apinion insulsire, l'incametion d'une cansure aussi lointeine qu'incompréhensible de le liberté d'expression.

D'un point de vue strictement juridique, le CSA est pourtant dans son bon droit. Télé Free-Dom eet doublement pirete. D'abord parce que la chaîne lan-cée par M. Camille Sudre émet asna eutorisetinn depuis mars 1986 et e refusé ma fois de se plier aux décisions des pouvoirs publics. Ensuite parce que cette télévision privée attire une audience jaune et populeire en plochant des séries Z, des films d'épouvante et de kereté dens les vitrines mnindre druit eu bénéfice des auteurs ou des producteurs.

Cyniame commercial ou Mégalisme volontaire d'un militent qui affirme faire « une télé pauvre pour les pauvres »? Difficile de trancher tant est complexe la personnalité du docteur Sudre lle Monde du 12 février 1988), considéré comme un héros des libertés dans le quertier populeire du Cheudron, meis tenu pour un dangereux mégalomene à Pans ou par certeins de ses seciens elliés réunionnels.

#### Le refus du compromis

Le tribunal correctionnel de Seint-Denis-de-la-Réunion, lui, a tranché. Sur plainte des euteurs et producteurs, il e condemné, la 9 septembre 1986, le promoteur da Télé Free-DOM à trois moia de prison avec sursia, 800 000 francs de dommages er la confiscation de son matériel. Jugement courageux, puisque la population e déjà pris fait et ceuse pour le pirate et menace, en manifestant massi-vement, la sérénité de la justice. Jugement infirmé en mel 1988 par la enur d'appel de Saint-Denis, qui déclare irrecavable la constitution des perties civiles

et relaxe le docteur Sudre. Maia la Cour de cessation estime, en septembre 1989 que la décision de le cour d'eppel n'est pas juridiquement fondée et renvoie, pour plus de sérénité, l'affaire devant le Cnur d'appai de Paris. L'eudiance était initielement fixée eu 21 février. Elle e été reportée au 28 aeptembre.

Len démêlés da M. Camilla Sudre avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel sont tout eussi cheotiquee. La Commis-sion nationale de la communica-

tinn et des libertés, qui veut légaliser dès 1987 la télévision privée à la Réuninn, rejerse la candidature du bouillent ducteur.

Mais elle ne parvient pas à mettre d'ecenrd barristes et militants du RPR sur un autre projet de télévision et renonce finalement à démèler le situation eudiovisuelle de l'île.

Loreque le CSA succède à le CNCL, Télé Free-DOM est confortablement inateliée dans l'illégelité et apperaît eux yeux des téléspectateurs réunionnais comme le seule elternative à la télévision publique RFO. Après evoir longuement hésité à rouvnr ce dossier brûlent, le CSA sa résigna, le 30 mai 1989, à rétablir la légalité eudioviauelle en lancant una nouvelle compétition pour une fréquence.

Le docteur Sudre pose à nouveau sa candidature, mais on lui préfère Antenne Réunion, dont le tour de table réunit les grands entrepreneurs du département. La décision, rendue publique le 2 mere 1990, provoque déjà une nuit d'émeutes à Seint-De-

Le CSA tente de négocier. il propose d'ettribuer une eeconde fréquence à Télé Free-DDM si la télévision pirate se plie à le légalité et Interrompt ses émissions piretes pendent quelque temps. Le docteur Sudre refuse le compromis. Il ne reate plus eu CSA qu'à demender, le 16 novembre 1990, au procureur de la République le seigle de l'émetteur pireta. Le préfet, conscient des riaques, e longtemps hásitá event d'envoyer les forces de police démonter l'émetteur. Mais Antenne Réunion, qui partage désormais son autorieation evec la chaîne cryptée Cenel Réunion, ne pouvait commencer sea émissions en mars sane que l'ordre soit rétabli sur les écrans.

Lundi 25 février, on déplorait eu CSA les émeutes de Saint-Denia mais les caeges » n'étaient pes disposés à faire merche errière. Ila n'entendent pee perdre le face eu moment où ila e'apprêtent à rouver un eutra dnaaier leissé en souffrance per la CNCL : celui de la télévision privée eux Antilles. En Martinique et en Guadeloupe, cinq stetiona piratee défient aussi depuis des années le légalité en reprenent purement et eimplament les émiaainns transmises per lea satallites américains au-dessue dea Carathes.

JEAN-FRANÇOIS LACAN

#### DIAGONALES

UE d'euteurs, jeunea ou vieux, nous bassment avec laur mort prochaine I On dirait que la chose n'arrivera qu'à eux. C'est d'ailleurs exact. Le trépes des sutres raate un événement déplorable, mais enfin, en sortant du cimetièra, le grevier crisse sous la chaussure des survivants, qui vont déjeunar dans le coin. Quand c'est votre tour de disparatire, vous devez vous imaginer absent de vous-même, comme avant la neissance ; et les aouvenirs de ce temps-là font terriblement défaut. Agacement d'avoir à quitter la film avant la fin i

« J'écris pour laisser trace, pour nerguer le vide I », etc. En al-je lu, de ces professions de foi brevechee, en têta d'ordinairas confessions i Même si le livre tombe à la trappe, e'il finit derrière l'armoire de petits-neveux, sur le moment. l'auteur se sent un peu considérable. Souvent il paie l'éditeur pour laisser ce graffiti, antaille maladroite dana l'arbre d'un piquenique, un vestige visité. « J'ai été du voyage Terre, un jour » : voilà ce que cela dit.

Les faibles chances de la survie littéraire, y compris pour les plus grands écrivains, rendent poignant cet espoir d'immortalité par l'écrit. Si Dieu axiste, s'il a choisi da noua vouer au néant éternel, contrairement aux promesses qu'on lui prête, et s'il lit ces professions de foi illusoires, à sa place on ne serait pas fiar ; de mêma qua a'il antand noa remilem bondissants da confiance mai ple cée... Mais la honte n'est pas un sentie divin, cela se sauralt. On dirait plutôt qu'elle set une invention du Ciel pour nous faire éprouver ce que lui-même ne ressent pas.

Ce Lecteur divin, réputé infiniment bon at confiant dans les Ecritures, je n'el cessé de songer è la gêne qui devrait être la sienne en lisant la Protocole compassionnel. Où evaitla tâte, le créateur de toutes choses, la jour où, ayant inventé la rosée des roseraies, les hanches de jeune fille et la caresse des vents alizés, il s eu l'idée du sida et de la fibroscopie ?

. Michel Braudeau a parfaitement présenté le livre d'Harvé Gulbart (la Monda du 22 février 1991). Il reste l'inexprimable propre à chaque lecteur et que la critique littéraire, c'est une chance, na peut épuiser. Qu'un homma da trente-cinq ana, beau à demner tous les saints, talentueux, doué pour la franchise comme pour les joies de la vie, que ce miracle tal que la natura ne s'en offre pas si souvent soit condamné à compter les kilos qu'il perd, les forces qui l'abandonnent, et les . Comment imaginer la gêne de Dieu devant

### **Echéances**

doses de remèdes « miracles » si incertains que leur absorption tient du banco : voilà qui nous remet, à chaque phrase, devant ce que nos acciétés mesquent comme un détail « shocking », un cheveu sur la soupe : le scandale du Mal.

ARCE qu'elle est symptôme et mouvemem du corpe, autant que de l'âme, la fittérature a toujours entretenu des rapports privilégiés et éclairants avec la maladie. On aimeralt lire une histoire complète de ces ilens. On y mesurerait ce que nos bibliothàques auraient perdu sens l'épilepsia de Dostolevsky et celle dont Flaubert se croyait atteint, sans l'alcool de Verleine et d'Hemingway, sana l'asthme de Proust et de Queneau.

Avec des variantes, chaque pathologie nous rend suspects nos corps, nos chers complices des jours radieux et y installe le tic-tac de l'infact compte à rebours. L'approche de la disparition physique et le butoir de le copie à remettre évoquent le même type de déroulemant, de lutte, pardue d'svence, contra le

Feu le tuberculose imposait eux malades une patience et une foi tatillonne dans les vertus du grand repos. Si on an croit ses dernières victimes - Gide, Menn, Camua, Barthen, Nourissier, Boudard, - II a'ensuivelt une gourmandise de l'Inatant, non una détresse devant l'inéluctable. Le soupçon de contagiosité n'étalt pas sans effet sur les repports amoureux entre malades, at sur l'idée que n'en faissient les autres, mais la maiade ne signalait pas une différence sexuelle jugés infamante par le grend nombre, comme le side. Le « poltrinaire » était regardé avec une méfiance trouble; parfois avec envie, non avec

On se tirait des atteintes du becille de Koch, et le Rimifon l'e vaincu : la virus du sida. lui. ne fait pas de quartier, et les remèdes tardent. Malgré ces perapectives ténébreuses qui ne devratant Isisser placa, pense-t-on, qu'à l'épouvants, les témoignages de Jean-Paul Aron, de Guy Hockenghem et d'Hervé Guibert manifestent une curiosité intecte pour les détalls futiles ou risibles des gens at des choses croisés en chemin. La lecon ainsi donnée n'amplifie de l'être sous le menace de

cerre veillance ? Il suffit de nous observer quand, bien portants, nous nous rendons à l'hopital an visite, Malgré nous, nous nous retenons de respirer à fond, pour le cas où des microbes rodersient. Au passage, nous admirons at nous craignons les personnels de santé qui pessent jours et nuits à côtoyer la snuffrance, l'engoisse. Per les portes entrebăillées ou au chevet du malade, on évite d'epercevoir les sechets de goutte-à-goutte smallie, direit-on, d'avoir été trop longtemps regardés à la lueur des veilleuses. Et on sort en pressant le pas, comme on referma les livres de douleur, tout à la lâche béatitude que ce ne edit pas encore son tour, rêvant bourgeons, et course joyeuse vers la mer, au premier baigné...

BERTRAND POIROT-DELPECH de l'Académie française

ENTIMENT de l'échapper belle : sentiment stupide de précarité, et sans gloire. J'ei connu des artistes qui rougissalant d'avoir dépassé sur terre l'âge de leurs idoles. « A mon age, Mollère était mort depuis longtemps », s'attristait Jean Anouilh, le matin glacé où il enterrait son emi Barsacq. Sous-entendu : la vie est mai faite, d'autrea que moi seraient plus utiles, ce sont les meilleurs qui s'en vont... C'ent l'ennui, evec in mort, on ne peut dire sur elle qua des platitudes. Les familles en deuil l'ont compris : de plus en plus, allez évitent les défilés de condoléances.

Est-ce l'approche de l'an 2000 ? Beaucoup d'écrivains, quand ils ne ruminent pas leur propre fin, annoncent des crépuscules collectifs. Le fin des livres et des cultures d'Europe sereit en vue. Notre époque da communication sans consistance et de rege de l'argent eureit bientôt reieon da nos anciannea extases. Ce n'est pas un haserd si Venise-lemenacée sert de cadre à deux romans marquants de cette fin d'hiver. L'Histoire et l'Art sombrant ensemble dans les eaux pâles de la legune : quel tentant livret d'opéra )

e Ah, n'être pas nés i a, reassassent les nihilistes, à le suite de Cioren. « Quiconque ne met paa fin à sa vie perd le droit de médire de l'existence », répondait par avance Camus.

Pendant ce temps, les oiseaux, écoutez-les anticipent le printemps, sans coup férir. Délà, en 40, quel bel été ce fut l La guerre alme ces contrastes-là. L'offansive du Golfe se découpara, à jamais, sur un dimanche somptueux de majesté, de miséricorde. Les échéances as croisent sans se reconnaître.

e Tout la sentir doit devanir lumière », conseillait Joë Bousquet, à qui 14 avait pourtant fait de tout son corps un trou.

# Une élection municipale

(1ª tour).

Inscr., 3 930; vot., 2 167; abst., 44,86 %; suffr. expr., 2 088. Liste de M. Sustois, maj. pré.: 1 100, (52,68 %), 20 élus ; liste de

M. Georges Mazenot, div. d.: 759 (36,35 %), 5 élus; liste de M. Hervé Bosio, écoln.: 229 (10,96 %), 1 elu.

Cette élection intervensit à la suite de dissensions au sein de conseil muni-cipal. En décembre, M. Roger Gauthe-ron, PS, maire étn en 1989, démission-nait de son poste. Il était remplacé par

Saone-et-Loire : Tournno M. Boatols, qui présentait su préset, le tour).

25 janvier deraler, la démission d'un tiers des conseillers municipaux. Cette démission, acceptée le 28 janvier, a danc entraîné le renouvellement de l'ensemble du conseil.

An premier tour de l'élection m pale de mars 1989, sur 4 050 inscrits, 2 719 votants et 2 660 suffrages expri-més (abst., 32,86 %), la liste de M. Gantheron, maj. pré., avait obtana 1 370 voix (51,50 %), 20 élus; la liste de divers droite de M. Mazennt, 934 voix (35,11 %), 5 élus; la liste de M. Jean-Claude Vaslet, PC, 127 voix (4,77 %); in liste de M. Bosio, 229 roix (8,60 %), 1 éls.]

Vers une entente internationale pour harmoniser la recherche

# Les scientifiques resserrent les rangs

Il était difficile, sur un sujet

aussi délicat, de commencer par

une « grand-messe » médiatique.

M. Alian Bradley a donc choisi la

discrétion, sous la forme d'une

invitation lancée à ses collègues

soviétique, jeponais et européens

par la commission Carnegie, l'un

de ces organismes de mécénat

privé dont l'Amérique n le secret.

il n'est pas inntile de préciser,

cependant, que cette organisation.

créée en 1988, compte M. Bradley

lui-même parmi ses fondateurs, et

fut l'un des plus sûrs soutiens de

M. Bush pendant sa campagne

pour la présidence. Et les organisa-

teurs se sont permis de refuser la participation des collaborateurs

des ministres de la recherche alle-

mand et italien que ces derniers, indisponibles, voulaient déléguer à

De la défense

à l'agriculture

Si le président Bush ne cache pas

son intérêt pour la seience, cette

initiative américaine doit sans doute beancoup à M. Bradley, un

ancien chercheur en physique des

particules ayant, notamment, tra-

vaillé avec des équipes françaises

du CNRS et qui, comme tous les

physiciens, est très conscient de

l'importance d'une étroite conpéra-

tioo internationale en matière

scientifique, souligne M. Curien.

« Il s'ngissait, poursuit le ministre

français, non pas de prendre des

décisions, mais de débattre des

questions scientifiques intéressant à

la fois le groupe des Sept (les pays les plus industrialisés) et les Sovié-

tiques, et susceptibles d'être évo-quées aux prochains sommets des

Le problème des grands équipe-

ments fut, bien entendu, évoqué, et

les participants ont proposé qu'une

concertation des différents pays

concernés puisse être menée avant

même le lancement des projets.

L'exemple de le Fondation euro-

la réunion.

La coopération scientifique internationale, notamment pour la gestion des grands équipements, était au programme d'une raunion à laquelle assistaient, samedi 23 et dimenche 24 février à New-York, MM. Allan Bromley, conseiller scientifique du président George Bush, Youri Oasipyan, son homologue soviétique auprès de M. Mikhaïl Gorbatchev, Wetaru Mori, membre du conseil scientifique du premier ministre japonais, Filippo Pandolfi, commissaire chargé de le racherche et de la technologie à la Communauté européenne, Hubert Curien, ministre français de le recherche et de la technologie, et Williem Stewart, conseiller acientifique du premier ministre britannique.

**NEW-YORK** 

de notre envoyé spécial

Cette rencontre, quelifiée d'« informelle », n'en témoigne pas moins de la volonté des pays industrialisés de limiter les coûts astronomiques qu'entraîne la course au gigantisme dans certains domeines de la recherche.

8 à 10 milliards de dollars : c'est le prix que devront payer les Etats-Unis pour construire le superconducting super collider (SSC), un eccélerateur de particules géant qui, estiment-ils, effacera la suprématie du Large electron positon collider (LEPC) européen du CERN en 2001 ou 2002. Ils rencontrent les plus grandes difficultés à financer cet énorme engin, au point de solliciter une participa-tion des Européens. Mais ces derniers, soucieux de préserver leur leadership moodial dans le domaine de la physique des hautes énergies, ont décidé de contre-attaquer en laoçant le projet Large hadron callider (LHC), un peu moins performant que le SSC mais beaucoup moins cher, grâce à l'uti-lisation du tunnel qui abrite déjà le

Le feuilleton se complique cependent avec l'entrée en scène des Jeponais. Ces derniers sont en effet très désirenx d'accueillir chez cux l'international thermonuclear experimental reacteur (ITER), un nouveau «ehaudron» de 5 mil-liards de dollars à l'aide duquel la communauté scientifique internationale, pour une fois d'accord, se propose de poursuivre ses efforts pour meitriser la fusion nucléaire, l'énergie qui anime les étoiles et fait briller le Soleil (le Monde du 14 novembre 1990). Les Soviétiques, qui n'ont plus, semble-t-il, les moyens de poursuivre seuls cette quête du Graal commencée il y a une trentaine d'années, soutiennent les Japonais, dont l'offre leur semble intéressante. L'Europe hésite encore entre trois sites sur son sol (Cedarache en France, Ispra en Italie, on Kartsrube en Allemagne). Les Américains ont choisi la semaine dernière San-Diego (Californie), mais, s'inquiè-tent les Européens, ponrraient bien se désister en dernier ressort en faveur du Japon, en échange d'uo soutien financier japoneis à leur accélérateur géant SSC I

> Sortir de la spirale

Ces luttes sourdes se menent aussi dans d'outres domoines comme l'espace ou, avec cependant moins d'intensité, les téle scopes géants et les projets scientiscopes geants et les projets scient-fiques exigeant d'énormes puissances de calcul, comme le décryptage du génome bumain. La récession économique aidaot, les Etets-Unis, la première puissance scientifique mais oussi la plus frap-pée par la crise du Golfe, ont décidé les premiers de tenter de briser cette spirale infernale. La réunion de ce week-end à New-York est le premier témoignage de cette volonté oouvelle.

Selon un rapport remis à deux ministères

### Une nouvelle société pourrait aider à commercialiser la recherche publique

La France souffre de ne savoir assez bien tirer un parti commercial des travaux de recherche effectués dans les laboratoires publics. Le constat n'est pas nouveau. L'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR), qui nvait été créée en 1969 pour assurer ce rôle auprès du CNRS, s'était au fil du lemps écartée de cette mission pour se consacrer davantage au financement de l'innovation dans les entreprises.

Pour combler cette lecune, M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie, et M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la technologie, avaient demandé en juillet dernier à M. Jean-Claude Derian, directeur pour la technologie du groupe banceire CIC, un rapport sur les movens à mettre en

Le rapport que vient d'achever M. Derian préconise la création d'une société « de valorisation et de transfert ». Sa mission serait double : d'unc part, conseiller les leboratoires publics en matière de brevets, licences et transfert de savoir-faire, pour les aider à se protéger mondialement; d'eutre part, investir financièrement dans des projets de développement en

parienariai avec des industriels. M. Jean-Claude Derian préde société en commendite par action (SCA). Le structure comdirection de la société, serait composée majoritairement d'actionnaires du secleur public (établissements de recherche et ANVAR). Les actionnaires commanditaires. pourvoyeurs de capitaux, seraieot également majoritairement issus du secteur public, « une rémunératian normale des capitaux pendant ses dix premières années d'existance » ne paraissant pas possible à l'auteur. Il estime entre 50 et 60 millions de francs les besoins en fonds propres nécessaires.

Ces idées, jugées « astucieuses et séduisantes » par M. Didier Holleaux, responsable du dossier au cabinet de M. Hubert Curien, conteste sa mutation devant le tribudevraient donner au nouvel organisme « plus de souplesse que ne le parodi, le première chambre du tri-permentait le statut d'agence de bunal correctionnel de Marseille a

partieulier la rémunération des chercheurs et la prospection dans les labos. Elles scront examinées plus à fond dans les semaines qui viengent avec des représentants du ministère de l'industrie et les organismes de recberche concernés. Ils étudieront en particulier la possihilité de réunir les fonds nécessaires, et s'assureront qu'il n'y e pas d'obstecle à la constitution d'une SCA avec des fonds publics. La société pourrait être créée eet automne pour un démarrage effectif dès le le janvier 1992.

**EN BREF** 

 Mise au point d'un substitut sanguin dérivé du sang de vache. - Un substitut sanguin dérivé du sang de vache va etre expérimenté sur l'homme pour la première fois aux Etets-Unis, a ennoncé, lundi 25 février, son fabricant, le société Biopure Corp. de Boston (Massachusetts). Les premiers tests de ce produit, baptisé Hemopure, sont également autorisés au Canada et viseront à déterminer son innocuité pour l'homme. - (AFP.)

o Premier traitement efficace autorisé, aux Etats-Unis, contre l'hépatite C. - La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé, lundi manditée, assurant le contrôle et la | 25 février, le premier traitement présentant une certaine efficacité contre l'bépatite C, à partir d'injections d'interobéron alpha, un interphéron bumain obtenu par recombinsison génétique. En 1989, deux ctudes publices dans The New England Jaurmal of Medicine svaient montré que ce traitement pouvait avoir une certaine efficacité contre l'hépatite C (le Monde du 2 décembre 1989). L'hépatite « non A non B» transmise par le sang et les produits sanguins est responsable de la majorité des hépatites liées aux transfusions. - (AP, AFP.)

□ Marseille : l'inspecteur Gandino nal. - Présidée par M. Claude

entendu, lundi 25 février, M. Antoine Gaudino, l'ancien inscteur de la brigade financière de le PJ merseillaise, auteur du livre l'Enquête impossible, qui traite des fausses factures du PS. La juridiction marseillaise, statuant en référés, s'est donnée huit jours pour appré-cier si la mutation de l'inspecteur de police à la direction générale du per-sonnel, décidée sans consultation d'une instance administrative pari-teire, constitue une voie de fait. L'inspecteur Gaudino a été suspendu de la police, du 12 octobre 1990 au 12 février 1991, à la suite de la publication de son livre (le Monde du 14 octobre 1990 et du 14 février). Prévue le 7 mars, sa convocation à un conseil de discipline pour « manquement grave à l'obligation de réserve » a été repor-

 TENNIS: Guy Forget, cinquieme joseur mondial. – Le Français Guy Forget e pris la cinquieme place du classement de l'Association des joueurs de tenois professionnels (ATP) grâce à son arrivée en demifinale du tournoi de Stuttgart où il n été battu, samedi 23 février, par le Suédois Jonas Svensson. Le Suédois Stefso Edberg, vainqueur de ce même tournoi, conforte sa première place devant l'Allemand Bon's Becker. Guy Forget est le troisième Français sprès Yenoick Noah et Henri Leconte à atteindre ce rang depnis l'instauration du classement par ordinateur, en 1973.

péenne de la science, créée il y a une vingtaine d'années dans ce but, fut nvancé. D'autre part, M. Curien a insisté pour que les Etets-Unis a prennent un intérêt plus marqué » au programme de recherche international en biologie « Frontières humaines ». Il a souhaité que, dans ce domaine et pour le décryptage du génome humain, les échanges puissent être plus rapides grâce à une harmonisation - qui reste à mettre en place entre les grandes banques de données internationales. Tous les participants, et notamment M. Ossipyan, ont souhaité que des mesures soient prises pour assurer un meilleur équilibre des échanges de scientifiques autour du monde. Prenant acte de la nonvelle

donne géopolitique mondiale, M. Bradley e évoqué la possibilité de recherches en matière de «sécurité» evec l'URSS et les pays d'Europe de l'Est. Liés aux problèmes de défense, ces travaux ne porteraient pas directement sur de nouveaux armements, mais sur des domaines plus théoriques et fondamentaux comme la gestion des systémes complexes. Enfin, les participaots se sont peochés sur les initiatives susceptibles de favoriser le prise en compte sur le plan scientifique des demandes des pays en voie de développement, notamment en matière d'agriculture et de

Signe supplémentaire du désir américain d'onverture en matière scientifique, cette réunion informelle devait être sulvie de la première réunioo d'uo comité ad hoc de coopération scientifique et technique entre la CEE et les Etats-Unis (baptisé groupe consultatif mixte CEE-USA), luodi 25 et mardi 26 février à New-York, sous la présidence conjoiote de MM Bromley et Pandolfi.

JEAN-PAUL DUFOUR

RELIGIONS

Chef de l'Eglise anglicane

### L'archevêque de Cantorbéry est favorable à l'ordination de femmes

Entré en fonctions le la janvier représenter le Christ devant l'autel dernier, Mgr George Carey, oouvel arcbevêque de Cantorbery, a pris position, pour la première fois en tant que chef spirituel d'une communion anglicane qui réunit 70 millions de fidèles à travers le monde, en

faveur de l'ordination des femmes. Il a déclaré, lundi 25 février à Londres, que le fait de continuer à interdire des femmes-prêtres dans l'Eglise d'Angleterre nura des «implications dévastatrices et destructrices ». Il e annoncé que les femmes seraient ordonnées prêtres d'ici quelques années. Ajoutant même : «L'idée selon laquelle seul un homme peut

constitue une très grande hérèsie.»

C'est la fermeté de cette prise de position du nouvel archevêque de Contorbéry qui surprend. Mgr Robert Runcie, prédécesseur de Mgr Carey, evait toujours louvoyé entre les différentes tendances de l'Eglise d'Angleterre, très divisée jus-que dans sa hiérarchie sur cette question de l'ordination des femmes. Favorable au principe, il avait toujours voté contre dans les scrutins décisifs lors des synodes de l'Eglise d'Angleterre.

Dans les Eglises anglicanes aux Etats-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, des femmes sont déjà ordonnées prêtres depuis une dizaine d'années. Certaines même sont devenues évêques depuis le vote obtenu en juillet 1988 à la conférence anglicane de Lambeth. Mais l'Eglise éta-hlie d'Angleterre, fondatrice et de loin l'Eglise la plus nombreuse de la communion anglicane, n'a toujours pas admis le sacerdoce des femmes. Elle est engagée dans un processus de consultation très long qui, eu mieux, n'aurait pas po déboucher avant plu-sieurs années par des votes au Parlement britannique. Outre les raisons théologiques qui

opposent partisans et adversaires de l'ordination des femmes (le plus hos-tile étant l'archevêque de Londres, qui, en cas de rupture de la tradition, menace même de créer une « Eglise anglicane en exil »), ce sont des rai-sons occuméniques qui, jusqu'à pré-sent, expliquaient la lenteur de décision des autorités de l'Eglise d'Angleterre. Le rapprochement avec l'Eglise catholique, manifesté notam-ment par des visites du pape à Cantorbéry et de Mgr Runcie au Vetican, serait compromis si l'Eglise d'Angleterre se mettait à ordonner des fernmes prêtres, selon l'évolution que vient d'annoncer Mgr George Carey. A plusieurs reprises, le Vatican avait mis en garde l'Eglise d'An-gieterre. En 1986, le cardinal Wille-brands, alors président du secrétariat à l'Unité des chrétiens, avait notamment affirmé que « selon une tradition jamais interrompue, les Eglises catholique et orthodoxe n'ordonnaient prètres que des hommes et qu'aucune autre Eglise ne pouvait se considérer comme autorisée à changer cette tra-

H, T.

JUSTICE

Simone Weber devant les assises de Meurthe-et Moselie

### Le délicat dossier de Marcel Fixard

Il y e plus d'un mois, les lurés de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle se penchaient sur le premier crime prêté à Simone Weber. Lundi 25 février, à l'heure des plaidoiries des parties civiles, la nouvelle évocation de l'empoisonnement de Marcel Fixard a ramené la cour dans un épisode presque oublié de ce procès qui a souvent pris les allures d'un feuilleton.

NANCY

de notre envoyé spécial

«Le dossier Fixard est un doseier délicet. » Mn Joël Lagrange, du barreau de Nancy, ne le conteate pas. Et s'il avence ce propoa prudent en bien parce qu'il ne veut pes élu-der la difficulté de sa tâche. En perquialtionnent chez M- Weber lorsqu'elle e été arrêtée pour s'expliquer sur la disparition de Bernard Hettier, les policiers ont découvert des objets et des documents qui les ont conduits à suspecter l'existence d'un autre crime. En 1980, Mr Weber aurait empoisonné Marcel Fixard, un homme de soixante-dix neuf ans qu'elle nurait faussement épousé quelques jours plus tôt alors qu'elle n'avait que quarante-neuf ans.

> « Avez-vous donc une âme?»

« Dans un premier temps elle e décidé de le pillers, soutient Me Lagrange, qui e soigneuse-ment démonté le mécaniame d'un dossier dont il connaît tous les recoins. Pour lui, l'affaire commence le 25 janvier 1980 par une fausse vente de la maison de M. Fixard à Simone Weber. Devant un notaire peu attentif, e'est un figurant qui aurait joué le rôle du vendeur. Dès lors, Marcel Fixard se trou-Simone Weber éteit à la merci du moindre incident qui permette de découvrir la supercherie. Le 22 avril 1980, Mª Weber devenait Mª Fixard. Un rapport de gendermerle atteste que le retreité evelt effectivement l'Intention de se marier, aussi M. Legrange accepte cette éventuelité « eu bénéfice du doute ». Maia il n'aureit pas metériallaé cette intention et, selon l'avocat, ce meriage aerait, lul auasi, un faux. C'est le même «figurant» qui eureit signé l'ecte de marlege d'une « patte de chat » sans ressemblance evec la véritable aignature d'un retraité de l'erméa, « Vous ne l'nvez pas épousé. Qu'il eit vendu sa mai-son, il n'en sait rien. Qu'il se soit marid, il n'en sait rien. A tout instent il peut epprendre qu'il est marié. Il vient donc de

rentrer dans le couloir des condamnés à mort. » Le mobile étant éclarici.

M. Lagrange estime que « l'nrme du crime a eat constituée par la digiteline que M= Weber n achetée. Sur ce point les experts s'étaient montrés plus réaervés. La dose aurait été insuffisante et les spécialistes sa aont refueés à faim des hypothàsea sur la fragilité du cœur de Mercel Fixard. M. Lagrange franchit done le paa en aupposent que M- Weber, «une spécialiste du feux », e pu se procurer de la digitaline en quantité pour réaliaer «un crime perfait». Cenes, il na cache pas que sa démonstration n'est étayée par eucune preuve ni sur lee fnux ni sur le crime. Il y a pourtent ce faux teatement que Simone Weber ne conteste pas, tout en lui reconneiasant le qualité de « demi-faux » puisqu'à ses yeux Il a'agiaeeit seulement de concrétiser la volonté du retraité, qui numit clairement exprimé le désir d'en faire son héritière. Me Lagrange l'évoqua aens insister cer il est convaincu ; « Tout est clair. Il y e trop de hasards, trop de coincidences. » Le manque de preuves lul fait dire : « Avec des raisonnements comme ceux-là on aurait acquitté de grands criminels. » D'ailleurs il estime que «l'intime conviction» n'a pas besoin de « la preuve absolue » et que douter dans cette affaire c'est se montrer a nelf ou can-

dire : «S'il y n un doute, vous acquitterez, a Mais, depuis l'ouverture de ce procès, il est apperu qu'une ournée ordinaire devait obligatoirement comporter un chapitre sur la personnalité de M→ Weber. Et pour Me Anne-Lise Bloch cet aspect du dossier qui empoisonne les déhets depuis le début est élevé au niveeu de la preuve. Elle edresse directement à l'accu sée pour lui demender : « Madame Simone Weber, avezvous donc une ame? > Car l'avocate n'en est pas convaincue et elle reille le croix que Simone porte sur son chemisier, en parlant de « démon ». Falleit-il que les ricanements de la salle, au cours de l'audience, trouvent un écho dans le prétoire et que ce dernier exprime à heute voix les murmurea d'une partie du public qui fait la queue pour voir la « aorcière »? Mª Bloch cède à la tentation en la qualifient de « diebolique », event d'esaocier son visage nu Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, pour lui dire : « il suffit de vous regerder et de vous écouter pour comprendre que, si le diable existe voue lui avez vendu votre āme ».

dide ». Toutefois, sa robe lui fait

**MAURICE PEYROT** 

**EDUCATION** 

#### M. Claude Tournier président de l'université de Valencieunes

M. Claude Tournier, professeur à l'École nationale supérieure d'in-génieurs de mécanique énergétique de Valenciennes (ENSIMEV), a été élu, le 21 février, président de l'université de Valencienues et du Hainaut-Cambrésis. Il succédera à M. Pierre Tison, dont le mandat 'achève au mois d'avril prochain,

[Né le 24 mei 1945 à L'Étoile (Jura), M. Claude Tournier est ingé-nieur, diplômé, en 1969, de l'Ecote nationale supérieure d'électricité et de nécanique de Nancy, où il a commence sa carrière universitaire. Docteur ès sciences, il est arrivé à l'uni-versité de Volenciennes en 1974. Directeur du département génie mécanique et productique de l'Institut universitaire de technologie (1979-1984), il e ensuite dirige le laboratoire de mécanique des fluides de l'école d'ingénieurs (ENSIMEV) de

Le Monde ARTS ET SPECTACLES FAITS DIVERS

#### Deux hommes tués à Paris lors d'une fusillade avec la police

Deux hommes ont été tués par balles au cours d'une fusillade evec des policiers, mardi 26 février vers l heure, sur la place de la République, à Paris. Peu auparavant, un groupe de trois hommes armés avaient agressé un chauffeur de taxi, place Saim-Michel, l'obligeant à les conduire sous la menace de leurs armes. Arrivé place de la République (dixiéme arrondissement), le chauffeur du taxi e réussi à alerter la police en venant heurter un fourgon de

police-secours, qui se trouvait là, Armés de pistolets automatiques, les trois malfaiteurs ont alors ouvert le feu sur les gardiens de la paix, avant de tenter de s'enfuir. Dans la fusiliade qui s'est ensuivie, deux des malfaiteurs ont été moriellement atteints, tandis que leur complice était gravement blessé. Il o'y a eu aucune victime du côté des forces de l'ordre.

L'identification des trois hommes est en cours à la police judicizire. L'un d'entre eux a déjà été identifié et serait, selon les policiers, « un vieux cheval de resour du bandicisme ». L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne.

Diagnos

Sept of t

3545 425 5

177

THE 18/04

manage at the

- e 42 ្តព្រះប

ು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತ

ುಗ್ನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರ<sup>ಕ್ಷಿಸಿ</sup>ಗಳ



# SCIENCES - MEDECINE

# Diagnostic posthume pour Abraham Lincoln

Le président américain était-il atteint du syndrome de Marfan ? La biologie moléculaire permet de décrypter « post mortem » le patrimoine héréditaire des organismes vivants

la suite d'un symposium consacré il y a quelques jours à la santé de Lincoln, le Musée national américain de la santé et de la médeine a annoncé la mise en place d'un comité de buit event place d'un comité de huit experts chargés d'étudier les problèmes à la lois techniques et éthiques que sou-lève le décryptage, cent vingt-six ans après sa mort, de l'ADN du prési-dent des Etats-Unis.

Jusqu'à présent, le recherche des pathologies dont avaient pu, de leur vivam, souffrir les hommes célèbres, prétait à de nombreuses équivoques. L'évolution de l'art médical et la fiabilité toute relative des documents disponibles limitaient en effet considérablement la costée des dérablement la portée de ces tra-vaux. Et cette recherehe passion-nante d'un point de vue historique se limitait généralement, au terme d'une quête bibliographique, à des hypothèses invérifiables.

Les temps néanmoins pourraient rapidement changer grace à l'apport à de la biologic moléculaire ainsi qu'à différentes techniques qui permet-tent de décrypter, longtemps après : leur mort, les quelques fragments d'ADN - molécule support du patri-moine héréditaire - encore disponi-

in the start

974 and 775

100 200

24 TES

F4:75 DVEN

Le dernier en date, et sans aucun doute le plus passionnant de ces dia-gnostics à travers les siècles, concerne Abraham Lincoln. Il ne s'agit bien évidemment pas ici d'en-quêter sur la cause du décès du président américain (il fut assassiné le 14 avril 1865) mais de confirmer, de la manière la plus objective qui soit, syndrome décrit il y a près d'un siè-ele à Paris par Antoine Marfan, professeur de pédiatrie, syndrome qui, \$ depuis, porte son nom.

#### «Un projet tout à fait excitant.

Il s'agit là d'un ensemble de symptomes ayant pour origine une anomalic du tissu conjonctif. On compte en France près de trois mille personnes touchées par le syndrome de Marfan (I), chez lesquelles on observe une série d'anomalies eu niveau du squelette, de l'œil (ecropie du cristallin) et du système cardio-vasculaire avec notamment des lesions aortiques souvent responsables de décès prématurés.

Les malformations du squelette sont les plus spectaculaires. Il s'agit de personnes de grande taille, pré-



Abraham Lincoln en 1860

sentent un allongement des membres, en particulier au niveau distal. et fréquemment victimes de déformations importantes de le cologoe vertébrale (cypho-scoliose). On observe par ailleurs chez elles une configuration particulière du thorax, dit «en entonnoir» ou «en brêchet» einsi qu'une laxité anormale des

Compte tenu de ce tableau, cer-

tains éléments laissaient penser depuls plusieurs années aux spécialistes qu'Abraham Lincoln était

Il ne s'agissait toutefois que d'une hypothèse, cette entité pathologique postérieure à la mort du président américain n'eyant pu êlre diagnostiquée de son vivant. Or, une série de coïncidences font que l'on devrait bientôt pouvoir, à plus d'un siècle de distance, dire de quoi il retourne.

Le musée américain dispose en effet dans sa collection d'une série de tissus prélevés lors de l'autopsie de Lincoln (2). Il s'agit de taches de sang sur le tissu d'un vêtement médical, de deux boucles de che-

vingts follicules pileux d'une lon-gueur de 5 centimètres) sinsi que de sept fragments osseux pesant, au total, une dizaine de grammes et provenant de la région crânienne touchée par la balle de l'assassin.

«L'idée d'examiner l'ADN de Lincoin est un projet tout à fait excitant. explique le docteur Mark E. Noely Jr, directeur du Lincoln Museum (Fort-Wayne, Indiana). Durant plus de vingt ans, la question du syn-drome de Marfan est restée ouverte. J'aimerais que l'on puisse enfin clore le dossier. Abraham Lincoln était très discret sur sa santé, mais on sait qu'il avait un solide physique de pionnier. On peut penser que le syn-drome de Marfan l'a mine mais sans

véritablement l'affecter.» Ce projet ne va pas sans soulever quelques controverses. « Nous avons une mission de preservation, et non pas de destruction, estimo pour sa part le docteor Mare S. Micozzi, directeur du Washington Museum.

« Avant de tester ces fragments, il faudra lever certaines hypotheques politiques, éthiques et scientifiques » Le projet de recherche propose par fesseur de biochimic et de biologic moléculaire (Philadelphic), vise, dans un premier temps, à extraire l'ADN que peuvent encore contenir les prélèvements biopsiques effec-tués sur le cadavre. Il s'agirait ensuite d' «amplifier» cet ADN grace à la technique connue depuis peu sous le nom de PCR (polymerase chain reaction), permettant ainsi de disposer d'un matériau suffisant pour décrypter certaines infor-mations du patrimoine héréditaire de Lincoln. Il s'agirait en l'occurrence d'analyser une région particu-lière du chromosome 15.

(1) A l'image de ce qui existe depuis quelques années dans la plupari des pays industrialisés, une association des personnes atleintes de la maindie de Marfan vient de se créer en France. Elle vise notamment à établir un lien entre les malades, à collecter le maximum d'informations sur cette pathologie, ainsi qu'à « inciter les familles à consentir aux prélèvements tanguins, et à un travail de recherche généalogique pour retrucer le chemin du gêne».

Cette association est présidée par Mª Annette Belloncle, ASMAA-BP 63-95 160 Montmorency.

(2) Ce musée décient 17 800 échantillans biopsiques parmi lesquels plusieurs prélèvements tissulaires provenant de présidents an de chefs militaires des Etats-Unis.

Plusienrs récentes publications spécialisées permettent en effet de peoser que c'est sur le bras long de ce chromosome que se situe le gène à l'origine du syn-drome de Marfan, gène dont l'identification est annoccée pour les mois à venir. Les recherches ont notamment poné sur le patri-moine génétique de huit familles finlandaises ayam chacuoc trois membres atieints du syndrome.

**JEAN-YVES NAU** 

### Eugénisme éclairé

plus fine du patrimoine hérédi-taire de l'espèce humaine ne peut plus, aujourd'hui, être présentée comme une aimple quête scientifique. Comme on pouvait, sans difficulté il est vrai, le prévoir, elle soulève jour après jour une série de pro-blèmes médicaux et éthiques qui, s'ils n'eutorisent aucune réponse définitive, imposent d'être publiquement posés.

A sa manière, le cas du syndrome de Marfan, comme celui du cretard mental lié à l'X fragile », (le Monde daté 17-18 février), résume de façon exempleire quelques-unes dea graves questions qui aont ici soulevées. Car l'identification des estigmates génétiques » de ces affections conduira immanquablement, comme pour d'au-tres meladies héréditaires, à la mise au point de tests de dépiatage prénatal. Que conviendre-t-il, dès lors, de faire vis-à-vis de pethologies qui, si ellea correspondent à une réduction de l'espérance de vie ou des fecultés intellec-tuellee, ne sont en rien incom-patibles avec une existence que l'on peut s'eccorder à quelifier de « normale »

Face è un diagnostic prenatal positif dans une femille à risquea, les généticiens propose-ront-ils à tous coups un avortement thérapeutique et, si oui, sur quelles beses? L'action médicale peut-elle vériteblement, dans ce domaine, se borner à un « conseil génétique », et ne pas directement participer a la mise en œuvra d'un eugenisme plus ou moins écleiré?

Un erticle que vient de publier le Journal international de bioéthique, signé du Dr Werner Schmid (Institut de génétique médicele, université de Zurich) met en lumière quelques-unea de ces nouvelles difficultés (1). Il souligne notamment l'eugSuisse de la pratique des exe-mens de diagnostic prénatal et reppelle que, dès aujourd'hui, plus d'une trentaine de maladies génétiques peuvent cou-ramment être dépistées event le neissance, une liste qui à l'évidence ne cessera de s'al-

Ira-t-on dans ce domaine jusqu'à invoquer, comme evec l'interruption volontaire de grossesse, la possibilité pour un médecin de ne pas participer à un geste qui heurte ea conscience? Où et comment situer ici le frontière entre un normal poatulé et un pathologique à venir?

Conscient des questions qui se posent et se poseront dane ce domeine, le Conseil de l'or-dre des médecins a, fort opportunément, choisi d'ouvrir, le 9 mers prochain, eon troisième congrès international d'éthique médicale sur ce thème. Trop souvent ici les questions soulevées renvoient eu caractère léaitime de l'interruption de

Comment, dit-on en substance, pourrait-on remettre en ceuse le pratique de l'avortement pour un fœtus porteur d'une anomalie génétique elors même qu'on autorise l'avortement de fœtus tout à feit sains? On ne peut pas, pour eutant, ne pas observer que le médecine moderne déploie en emont du processus de vie un arsenel diegnostic que, fort melheureusement, n'équilibre encore sinon eucune perspective du moins eucun geste thé-

(1) « Etat actuel des connaissances scientifiques et de leurs applications au diagontie prénatal » du Dr Werner Schmid, Journal interna-tional de bioèthique (daté de décembre 1990).

# Les enfants du talc Morhange

Les victimes d'intoxication à l'hexachlorophène ont souffert, selon une étude de l'OMS, de retards dans leur développement intellectuel

vre, vomissements, convulsions, coma : en avril 1972, d'inexplicables symptômes alleient entraîner la mort de trente-six nourrissons. Ce n'est qu'eu mois d'eoût de la même année que le ministère de la santé parvenait à trouver un poiot commun dans ces décès et mettait en garde les familles contre l'utilisation d'un tale pour bébés, le tale Morhange. L'étude de 1 600 dossiers suspects localisés dans les Ardenoes et dans l'Aube permettait d'identifier 204 intoxications à partir d'un antiseptique puissant, l'hexa-chlorophène (HPC), introduit par erreur dans 600 kilos de tale à un taux toxique de 6,3 %. L'HPC, un phénol chloré dérivé du diphénylmé-thane, avait été découvert en tant que bactéricide puissant en 1939 aux États-Unis par W. S Gump et commercialisé par la firme suisse Givau-

A des doses considérables, l'HCP, en pénétrant dans le sang à travers la peau, peut provoquer des lésions du système ocrveux qui se traduisent par une détérioration de la substance blanche, le myéline, qui entoure les nerfs. Des vacuoles, c'est-à-dire des cavités, se forment dans cette substance qui perad une apparance soontance qui prend une apparence spon-gicuse, et ces l'ésions peuvent être à l'origine d'une compression, voire d'une section des fibres nerveuses. Si l'on connaît les risques d'intoxication aigue liés à l'hexachlorophène, oo ignorait le devenir à loog terme des nourrissons intoxiqués, même en l'absence de signes nenrologiques

par l'Organisation mondiale de la santé (I), porte sur l'évolution et le devenir de ces enfants, seize ans eprès leur intoxication. Dès la survenue de l'accident, a été constitué on gronpe témoin, n'ayant pas fait l'ob-jet d'une intoxication, mais compara-ble aux victimes pour l'âge, le sexe, le rang de la fratrie et le statut socioéconomique de la famille. Après une analyse menée par le médecio de famille qui a porté sur l'apprentis-sage et l'usage du langage, de la lec-ture, sur la mémorisation ainsi que sur le cursus scolaire, les résultats obtenue par 56 enfonts intrainuée et obtenus par 56 enfants intoxiqués et 53 témoins ont été répartis en quatre classes : e supérieur », « cormal », «faible», « médiocre ».

#### Résultats contradictoires

Ils mootrent que « les enfants intoxiqués par l'HPC présentent des capacités éducationnelles inférieures à celle du groupe contrôle ». Et l'« on peut affirmer que certaines documents de constant peut affirme perseux central observées. système nerveux central observées pendant la phase aiguë de l'intoxica-tion par l'HPC (vacuolisation de diffé-rents étages de la partie blanche du sytème nerveux central) sont irréversi-bles et laissent subsiter des handicaps neurologiques majeurs ». A partir de ces résultats, on peut s'interroger sur les conséquences à terme de l'exposi-tion subaigué et chronique à l'HPC, conclut l'étude.

L'HPC était utilisé sous d'autres formes, dans d'autres indications, et s'était révélé particulièrement effi-

Une étude, dont les premiers résul-tats viennent d'être rendus publics à staphylocoque doré, très graves chez les nouveau-nés. En outre, avant son inscription, en France, au tableau des substances vénéneuses en 1972, ce produit était utilisé dans la fabrication de nombreux cosmétiques : mousses de bain pour bébés, démaquillents, déodorants, denti-

Jasqu'en 1981, il entrait dans la

composition d'un savoe chirurgical délivré sur ordonnance, le Phisohex, à une concentration de 3 %. «L'usage de ce produit a été conseillé pendant longiernus pour les enfants à la naissance afin de les protéger contre les infections cutanées. De cette tre les infections cutanèes. De cette façon, des enfants ont pu être mis dans les conditions d'une intoxication avec d'eventuels effets à long terme. Sur les I 600 dossiers que nous avons étudiés, à la suite de l'affaire du tale Morhange, cinq enfants, qui présentaient manifestement des signes d'Intoxication par HCP avaient pourtant fait l'objet de soins avec un tale Morhange sans hexachlorophène et l'intoxication coincidait à l'utilisation d'autest toles ou de Physohex à have d'autres tales ou de Physohex à base d'HCP », remarque le docteur Gilbert Martin-Bouver, l'un des experts judiciaires dans le procès de l'affaire Morhange.

De combreuses études, eux résultats parfois contradictoires, se sont succédé sur la toxicité de l'hexachlorophène, notamment par diffusion transcutanée. En 1974, Shuman remarquait que, sur 284 enfants décèdés ayant subi une eutopsic, 82 grammes avaient eu une encéphalo-

pathie vacuolisante ayant coîncidé avec des bains d'hexachloropbène à 3 %. Le risque des enfants exposés à l'HCP était, selon les résultats de cette étude, 18,8 fois supérieur à ceux des oouveau-nés non exposés. Eo revanche, en 1978, une étude

australienne du docteur V. D Pueckhan sor les préparations à base d'hexachlorophène utilisées comme antiseptique dans les soins du nouveau-né concluait à l'absence d'effets secondaires néfastes lors de l'emploi d'émulsion à 3 % et de tale à 0,5 % si l'on suivait les recommandations du fabricant, liées notamment au rinçage et à l'emploi du produit uniquement sur des peaux saines. Sur 63 vacuolisations du sytème nerveux central observées sur 81 765 naissances à l'Hôpital royal des femmes à Melbourne entre 1959 et 1969, aucune n'evait été observée chez des enfants de moins de 2 kilos, ce qui pourrait correspondre au seuil de susceptibilité liée au poids. Aujourd'hui, il feut bico admettre qu'on ignore toujours à quelle concentration exacte l'HCP s'avère toxique.

MARTINE LARONCHE

(1) Cene étude effectuée avec un contrat de recherche de la Caisse nationale de l'as-surance-maladie des travailleurs satariés de Paris a été réalisée, en 1987 et 1988, sous la direction du docteur Martin-Bouyer, directeur de recherche à l'INSERM. Ses résultats viannent d'être publiés dans le Relevé épidé-miologique hebdomadaire de l'OMS CE MOIS-CI DANS L'ADMIRABLE JONCTION DE

L'INFINIMENT PETIT ET **DE L'INFINIMENT GRAND** 

**AU MEME SOMMAIRE** 

**AVALANCHES** Les pistes sous haute surveillance MÉDECINE

Cancer du sein, les espoirs de la génétique **EVOLUTION** L'homme et ses parasites

**TECHNOLOGIE** Les robots apprennent à marcher

**EN VENTE PARTOUT 24F** 

Les mythes et les croyances indo-européens survivent au fin fond de la Yougoslavie

L existe trois mondes, « le monde supérieur, le monde médion et le monde qui est audessous de nous. Dans le monde supérieur, qui va jus-qu'aux épaules, on se ceint autour du cou ». En disant cette formule, la vieille dame valaque qui vit dnas le village de Rudna-Glava à une centaine de kilomètres à l'est de Belgrade, Mª Georgina Durlie, a dénoué machinalement son écharpe dont elle a entouré, pour les désigner précisément, son cou, puis sa taille et enfin ses genoux. Comment cette vicille dame illettrée connait-elle les trois mondes dont Georges Dumézil a démontré l'existence et l'importance dans toutes les cultures indo-curopécnacs? « C'est mon père qui me l'a raconté et mon père l'a appris de

Ainsi, dans une campagne reculée de Yougoslavie, les mythes et les eroyances indo-européens sontils toujours vivants. Comme ils l'étaient, il y a quelques millénaires ou quelques siècles, lors-qu'ils ont été mis par écrit par les Hittites vers 1650 avant Jésus-Christ, par les Indiens vers 900 avant notre ère, par les Grees vers 700 avant Jésus-Christ, par les Scandinaves aux alentours de 1000 de notre ère.

#### Venus d'où et quand?

D'où venaient les Indo-Européens? D'Asie centrale? Du Cau-case? On ne peut le dire. Quand sont-ils arrives en Anatolic, en Inde, en Europe où ils se sont mēlės a des populations dites « autochtones », e'est-à-dire déjà installées, mais elles-mêmes venues on ne sait quand d'on ne sait où? Peu à peu sans doute, entre le 11et le le millénaire avant Jésus-Christ. La seule chose dont on soit sur, c'est que ces bandes et ces tribus, qui se sont ultérieurement diffé-

renciees en Hittites, en Indiens, en Persans, en Celtes, en Grecs, en Romains, en Slaves, en Germains, en Scandinaves avaient, au départ une origine commune comme en témoignent, sans discussion possi-ble, leurs mythes anciens communs et leurs langues toutes apparentées les unes aux autres, même si elles sonnent très différemment à

Il y a deux ans, Emilia Masson, Yougoslave d'origine et chargée de recherche au CNRS, nvait expliqué des bas-reliefs ornant le sanctuaire rupestre hittite de Yazilikaya (en Turquie, à quelque 150 kilomètres à l'est d'Ankara) et des textes hittites grâce à des documents, abondants mais méconnus, recueillis depuis le début du siècle et conservès au musée etbnographique de Belgrade (le Monde du Ist mars 1989). Elle avait ainsi expliqué des rites hittites par lesquels les morts parvenaient dans le monde de l'immortalité et ceux qui marquaient la fin de l'année et la naissance de l'année suivante (1).

Dans son nouveau livre, le Combat pour l'immortalité. Héritage indo-européen dons lo mythologie anotolienne (2), Emilia Masson montre que les similitudes ne s'arrêtent pas aux rites mais se retronvent dans les mythes et les croyances. Grace aux Valaques, qui constituent encore plus que les autres populations slaves du sud des Balkans un véritable conservatoire ethnologique, elle a pu com-prendre des tablettes bittites retrouvées dans les ruioes da bătiment des archives royales de Hattusa (la capitale bittite qui était près du village actuel de Bogazkale, à environ 150 kilomètres à l'est

Ces tablettes sont particulière-ment intéressantes : elles sont les plus anciens documents écrits indo-européens; elles sont la sim-ple transcription – la transcription brute, pourrait-on dire - de récits transmis oralement et sont donc rédigées dans la langue quoti-

Colloque

à 19h30

dienne « vulgaire » sans la poésie et le souffle épique qui marqueront les rédactions littéraires postérieures que sont, par exemple, les Veda indiens, l'Iliade et l'Odyssée grecs ou les sagas scandinaves.

Pendant iongtemps, ces tablettes ont été négligées : elles sont diffi-ciles à lire tout à la fois parce qu'elles sont bien souvent en frag-ments et parce que leur langue est familière; en outre, on pensait — sans preuve — que les mythes, qui y étaient racontés dans des récits tout simples, venaient plus des populations indigènes — dont on ne sait tien — autérieures my Histing permanoles municipales — dont on he sait rien — antérieures nux Hitties indo-européens que de ces der-niers. En fait, il s'agit bien de la version la plus ancienne connue des mythes indo-européens tels qu'ils avaient été apportés en Ana-tolie quelques siècles plus tôt par les Hittites et leurs proches cousins, les Louvites et les Palaîtes.

Cela fait d'autant plus regretter que Georges Dumézil, par un mal-heureux concours de circonstances, n'ait jamais travaillé sur les Slaves du Sud et fort peu sur les Hittites, lui qui a toujours recherché les formes des mythes les plus anciennement écrites.

#### L'importance du fait de naître

Une des ressemblances les plus étonnantes entre les textes hittites et les usages valaques concerne la «nourrice». Autrefois chez les Hittites comme netuellement ebez les Valaques, deux femmes intervien-nent au moment des naissances. La première, sage-femme ou matrone, « celle qui fait naître », s'occupe physiquement de l'accouchement. seconde, la « nourrice », procède aux rites d'initiation du nou-veau-né. Elle est en charge, en quelque sorte, « du fait de naître ». Elle coupe le cordon, elle soulève trois fois l'enfant en récitant des formules pour lui assurer une longue vie. Elle lave le nouveau-né et l'habille avec les vêtements qu'elle



Mª Georgina Durlic sépare, avec son écharpe, le monde supérieur et le monde médian des Indo-Européens

a apportes. En somme, elle assure Autre correspondance instructive : au nooveau-né l'introduction dans celle qui concerne l'« Arbre du le monde des bommes, autrement monde» ou «Arbre de vie» et qui. dit le passage du non-être à l'être. dans toutes les traditions indotrois parties du monde cosmique.
Les branches représentent le ciel;
le trone symbolise le monde
médian, le nôtre; les racines, bien
entendu, appartiennent au monde
d'en dessous.

C1454.7

L'art de

L'« Arbre de vie », appelé son-vent « Grand Arbre », était on objet de culte chez les Hittites, les Germains, les Scandinaves, les Slaves et il est encore très vénéré chez les Valaques. Ces derniers nous apprennent ainsi que l'espèce no feit res le « Grand Arbre » ne fait pas le « Grand Arbre ».

En revanche, l'endroit est déterminant: il doit être situé dans un pré ou un pâturage dépourvu de plantation et proche d'une source. Lè, les respectables vicillards de la communauté le choisissent et le désignent à la vénération des géné-rations futures, qui feront de ses abords leur « place centrale ».

Le livre d'Emilia Masson est un livre d'érudition. La lecture, par-fois un peu difficile, apporte toutes sortes d'idées nouvelles et de rapprochements très surprenants. Ainsi le non-spécialiste y sera-t-il mis en communication directe avec les indo-Européens d'autrefois, les Hittites en particulier, mais aussi avec nos cousins, pas si lointains en définitive, de l'Inde, de la Grèce, de la Scandinavic, etc. et les rares Indo-Européens, les Valaques en tout premier lieu, qui vivent encore dans nos mythes millénaires.

YVONNE REBEYROL

(1) Les Douze Dieux de l'immortalité, crovances indo-européennes à Vazillava, Editions des Belles Lettres, collection « Vérité des mythes ». 260 pages, illustra-

(2) Le Combat pour l'immortalité. lléritage indo-européen dans la mytholo-gie anatolienne. Presses universitaires de France, collection « Ethnologies ». 320 pages et 20 planches hors-sexte, 198 francs.



avec te concours de l'I.N.A. pour l'audiovisuel

commentera l'ensemble des réponses. Le colloque sera ouvert par Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale. et dôturé par Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie.

Le développement actuel des sciences et des techniques bouleverse tous les modes

de penser et de vivre des citoyens, ouvrant ainsi des horizons aussi angoissants

qu'exaltants. Les hommes politiques doivent tenter de maîtriser ces transformations sans pour autant limiter la liberte d'investigation des soientifiques. Quant aux otoyens, il laut qu'ils puissens continuer à peser sur les décisions qui engagent l'avenir de la

collectivité. Tels sont quelques-uns des thèmes abordés au cours du colloque.

Chaque séance est animée par Françoise Bellanger de la cité et Jean-Marie

Dupont du Monde. Des questions seront posées au public qui votera pour expri-

mer son opinion. Danlet Boy, de la Fondation nationale des Sciences politiques.

mercredi 13 mars

Le citoyen face à la science Progrès et limites de la connaissance scientifique

Dominique Lecourc : le "creationnisme" américain face au darwinisme. Etienne-Emile Baulieu : contraception et divistianisme Mohammed Larbi Bouguerra : la science et l'Islam dans les pays en

"Science, Pouvoir, Citoyen"

les 13 et 14 mars 1991

Alain Cirou : peut-on attendre de l'astrologie qu'elle produise des connaissances

Jean-Marie Besson: d'une pratique traditionnnelle à une technique scientifique,

Les politiques face à la science

Jean-Yves Le Déaux: l'information scientifique des élus en France et à l'étranger. Martine Allain Régnault: les médias - formation, information, déformation.

Maurice Arvonny: l'utilisation de l'énergie solaire - espoirs, désillusions, bévues tchtiaque Rasool: l'effet de serre.

jeudi 14 mars

Le citoyen entre politique et science Louis Gallois : la Défense reste-elle aujourd'hui le moteur essentiel de la

recharche? Pierre Papon: la liberté de la recherche est-elle limitée par ses modes de

financement? Jean-François Augereau: le cas "Superphérix".

François Gros: l'appel aux otoyens pour le financement de la recherche Roy Gibson: opinion publique et développement des techniques spatiales.

Les scientifiques dans le monde d'aujourd'hui

Philippe Lazar : la responsabilité du scientifique - questions d'éthique et de Acces libre sur inscription Jacques Lesourne : les scientifiques sont ils appelès à prendre le relais des "grands intellectuels" vis-à-vis de la société?

cité des Sciences oc de l'Industrie 30 avanue Corentin Cariou 75019 Paris Metro Porte de la Villette Renseignements 40 05 73 32

Bulletin d'inscription à renvoyer à l'adresse oi-contre

### Diagnostic posthume pour Abraham Lincoln

Suite de la page 13

L'incertitude quant à l'identité exacte de ce gène pourrait être très rapidement levée grâce à l'apport complémentaire de travaux menés sur la fibrilline, une glycoprotéine de grande taille normalement présente dans le derme hamain, et dont la synthèse est anormale chez les personnes victimes du syn-drome de Marian. Or, il semble, selon les derniéres informations connues daos ce domaine, que le gène dirigeant la synthèse de cette protéine soit précisément situé sur le chromosome 15. On peut des lors raisonnablement penser que le puzzle génétique et moléculaire du syndrome de Marian sera comblé lorsque l'on disposera de l'ADN du scizieme président des Etats-Unis.

Reste à savoir - une fois les questions éthiques résolues - si l'on parviendra à extraire eet ADN. Quelques récentes tentatives ont montré à quel point l'identification post mortem à partir du patrimoine génétique pouvait être plus difficile qu'on ne l'imaginait jusqu'alors. Ce fut notamment le cas, récemment évoqué dans le cadre du procès de Simone Weber, devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, avec l'échec de l'identification d'un trone humain par les spécialistes de la société Appligène d'Illkirch (Bas-

#### Le foie d'une momie

« Cette identification n'o pas été possible à cause des mauvoises conditions de conservation des tissus, explique M. Daniel Dapré (Appligeae). Les phénomènes de Putréfaction ont en effet pour consè-quence de dégrader lo structure de l'ADN et des lors, il n'est plus possi-ble de mettre en œuvre les techni-ques des empreintes génétiques. Tout ici est affaire de cas d'espèce. On peut penser que sur un cadavre conservé dans un élat très sec ou à très basse température, il est possible, même oprès un certain temps, d'extraire de l'ADN. »

Pour le professeur Axel Kahn, il peut être possible de retrouver, sur des prélèvements biopsiques osseux notamment, suffisamment d'ADN pont entreprendre, avec l'aide de la PCR, de passionnantes recberches diagnostiques post mor-

C'est ainsi, ces dernières années, ue des scientifiques ont pn étudier l'ADN du loup marsupial de Tasmanie, disparu au début du siècle, ainsi que des restes humains vieux de treize mille ans, retrouvés dans des tourbières, ou encore des fragments de momies égyptiennes vieux de quntre mille ans. On a aussi pu montrer, en 1989, la pré-sence d'une « mutotion silencieuse rare » dans un fragment d'ADN provenant d'un morceau de foie d'une momie nubienne datant de quatre mille ans.

#### Au-delà de l'anecdote

L'an dernier enfin, dans une fort intéressante communication faite à l'Académie des sciences, un groupe de ehereheurs français proposait une autre méthode permettant d'analyser l'ADN, mais non pas à partir de restes de tissus mous (dont la eonservation demeure exceptionnelle), mais sur des restes osseux (3).

« Jusqu'à présent, les travaux réa-lisés sur l'ADN en archéologie n'ora toujours utilise que des restes de tis-sus mous dont la conservation est un evenement rare, limité dans le temps, et à des circonstances ou des environaements particuliers », expliquent-t-il. Etant donné que les restes paléontologiques sont retrou-rés sous forme d'os ou de dents, il nous a semblé indispensable d'es-soyer d'étendre à ces vestiges les résultats obtenus sur les tissus mous. » Ce groupe de chercheurs nnaonçait ainsi avoir réussi à extraire et à visualiser l'ADN bumain dans des dents et des os anciens de cent cinquante à cinq mille cinq cents ans provenant de différents gisements archéologi-ques du sud de la France. « Notre travail o permis de mon-

trer pour lo première fois qu'il était possible de mettre en évidence, d'omplisier et de déterminer lo séquence de l'ADN obtenu à partir de dents ou d'os anciens. Le principal obstacle à surmonter lors de ce type d'étude appliquée à l'homme est lo contamination possible des échantillons par de l'ADN humain actuel, précisent-ils. En conclusion. nous pensons devoir insister sur l'importance de ce lype d'ouvrage qui devrait permettre d'avoir accès à des informations nouvelles sur les populations anciennes, humaines ou'animales, et notomment dans l'étude de la phylogenese, la génétidétermination des restes osseux non identifiables anatomiquement. Les opplications de cette méthode nouvelle devraient permettre de mosifier de fond en comble l'étude des restes archéologiques en ouvrant la voie à une onalyse moléculaire des ossements paléontologiques.»

Ainsi, au-delà de l'anecdote ou du simple spectaculaire, l'apport des derniers développements de la biologie moléculaire pourrait constituer un fantastique outil de connaissance, révolutionnant l'étade de la phylogenèse. Un outil qui, à partir de quelques traces infinitésimales de la molécule support de l'hérédité, laissent espèrer une nouvelle comprehension da vivant à travers les siècles.

JEAN-YVES NAU

(3) « Amptification de prélèvement d'ADM mitochondrial à partir de dents et d'os anciens ». Cette communication est signée de Mer et MM, Catherine Hanni, Vincent Laudet, Michet Sakka, Agnès Bègue et Dominique Stehein. Elle a été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris (torne 310 série III, p.365-370, 1990).

### Le Monde Edité par la SARL Le Monde Comité de direction

Rédacteurs en chef :

Deniel Vernet Anciens directeurs : tabert Beuva-Méry 11944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:
15. RUE FALGUIÈRE
78501 PARIS CEDEX 15
761. (11 40-85-25-25-99
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
761. (11 40-85-25-251666copieur: 48-80-30-10

3 7

THEATRE

PARIS PALCANT

an theaten : . .

70.00

1-4 A

i. == -∰.

.....

. ....

---

-34...

2 300**0** 

---

1.20元素66

र स्<mark>वा</mark>धक

129.0

7 444

LA DUCHESSE DE MALFI

hands tonghous

A Con Suma B

The second secon

128

2-11-2-11-2

ST SALVANIA

A . in a minuter was

11 12 

per file. Lag.

94 1 1 to age

4 1 4 2 4 2

West Company

5 - 20 (19 14th )

Contact Englishment

172.

100

.1 i 2011 %

64 C 47 C

Limited teachers (2)

A THE SHARE SHARE

1 mm 1

g . a.s. da 1822.

200 

EN BREF

2 2 3

1 25/2 1/2

Design to the little

### L'art de l'allusion

Le récent Festival de Téhéran a prouvé que malgré la censure, le cinéma iranien reste bien vivant

eorrespondance

Una granda cinématographia natiunsla, viailla da suixanta ana, ranali da aaa candras. Avac una production annualla de 50 à 69 longs métrages, auxquels il faut ajouter das desains animés at das ducumanlaires souvant da granda qua-lité, la Républiqua islamiqua d'Iran e pour objectif avoué d' « occuper » evec aas propras productions Iss qualqua 250 écrans (pnur 55 millions d'habitants) du pays.

#### Pas de chansons « immorales »

Das productiona nationeles régies par lea préceptes éthiques, culturals at raligiaux qu'axiga la théocratia iranisnna dapuis 1979 : na pss sbardar les relations entre hommas st fammes hors des liens du meriega (laa femmas gerdant. en toute circonstanca, les chavaux couverts à l'écran), na pas treiter da pulitique (sauf l'opposition pesséa su shsh) at, évidemmant, ne prandra aucune distanca avec is shane, loi religiausa de l'islam.

Epoux et fisncés na peuvant mêma pas se serrer le main à l'écran (comme en public) at les chansona da variété qui, si sou-vent dans les cinémas d'Orient, sarvant à évoquer l'amour, sont prohibées pour « immoralité ». Contraints à l'autocensure, Iss réalisataurs iraniana sont pas-sés mettres dans l'art du symbole et da l'allusion.

Le 9- Festival international du film ds Téhéran, qui du 1ª au 12 février, a attiré qualque 430 000 apactateura, portait témolgnaga da cas tendances. Avac an vedetta le cinéasta Mohsen Makhmalbsf (né en 1957), ancian islamiata persécuté par le polica du shah, at auteur de neuf films remarqua-

Ainsi le Cemelor (1985), silégorie angoissanta at surréaliata du cycle de la vie humaine, en trois skatches pauplés d'antihéroa « positifs » (selon les critàres téhéransis), ou le troublant Mariege des Bénis (1989), dens lequel un photographe militent pour un Islam de combat moderne permet de vilipender la corruption et les malheurs

Dans le Cyclista (1989) (1), Mohsan Mskhmelbef raleta la tragique at truculenta « épopéa » d'un réfuglé efghen, qui s'engaga à pédelar pendant une samaine antière afin da réunir la somma nécessaire pour soigner sa femme malade.

La politiqua locele at internationale s'en mêle, prétexte pour dénoncer symboliquament l'incepaché das régimes à sauver ces damnés da la tarra. Et das milliers da jeunas ont feit la queue, le nuit (par - 5°), pour voir son derniar film, Rondes d'ampur, tourné à Istanbul, an ture avec das acteurs tures.

#### De la comédie an policier

L'ingénlosité daa réalisataurs laur permet de couvrir tous les genres, de l'excellente comédie da mœurs urbaina (Appartamant nº 13, da Yadollah Samadi), eu suparba Dernier Aete, entre reison et folie, de l'Irano-Arménien Varuzh Kanm-Masihi (grend prix du Fastival), en passant par Deux Films pour un ticket, de Dariush Ferhang, un «policier» très enlevé. Lorsque les sutorités caasaront da considérar les films comme simples outils de propagande, il y aura beaucoup a attandre des metteurs an scène Iranians.

(1) Le film vient d'être acheté par la SEPT.

YVES THORAVAL

### Boire la beauté avec l'eau du bain

La réjouissante révélation d'un cinéaste portugais

SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE de Joao Cesar Monteiro

« Comêdie lusitanienne », annono le générique. En effet, la voix parle portugais. Ce qu'elle dit durant le mélancolique plan-séquence d'ouverture laisse planer le doute quant à la comédie : « Tout cela est si lent, si lourd, si triste... Bientot je serai vieux, et ce sera fini...», un extrait de Mort à crédit.

Pourtant, qui fera un détour pour découvrir cet OVNI s'offrira une des plus saines occasions de rire du moment. Rire jeune, rire noir, rire bleu pervenche, rire multieolore. Cela s'appelle Souvenirs de la maison jaune, ne ressemble à rien de connu tout en faisant tinter beaucoup de clochettes cinéphiliques ou sutres - même si la maison jaune du titre ne se situe pas à Delft, si clie ne se réfère à nen de pictural ni de littéraire, mais à une prison de Lis-

Responsable de cette entreprise de dynamitage farceur, Joao Cesar Monteiro. Il est là, à l'écran, puisqu'il est aussi l'ioterprète principal, comme le fils improbable de Nosferatu le vampire et de Charlot le vagabond. Son personnage s'appelle Joao de Deus (Jean de Dieu), pau-vre hère victime d'une acariaire propriétaire. Il loge dans sa vieille pen-sioo de famille (« Pas vieille, baroque!», rétorque la harpic). Mais dans la maison il y a aussi la belle, indécemment belle Julieta, Mimi la pute su grand cœur et tout un petit monde mélodrametique, Pour l'emour de Julieta, Jean de Dieu oublic un instant ses mille tracas. Et tant pis si la belle est flic à mi-

Ce ne sont que quelques éléments d'une bistoire arborescente, déroutante. Souvenirs de la maison jaune est un film déraisonnable : un cinéaste plus pondéré, ou plus ges-tioonaire, y trouverait aisément la matière de deux ou trois scénarios. Pas Monteiro, qui déverse pèle-mêle tout ce qui lui tient à cœur. « J'avais accumulé beaucoup de choses », mar-mure le cinéaste pour expliquer la richesse de son septième film.

Dans le salon d'uo grand hôtel parisien, il ressemble à son person-oage : un Buster Keatoo qui aurait volé les lunettes de Woody Allen et la moustache de Léon Blum, Mai-

greur et regard intense d'anachorète, voix assourdie, silhouette voûtée comme celle d'on busard : « En 1960, j'ai quitté mon pays en me promettant de ne jamais y rerenir [promesse non tenue], et je suis allé à Paris. Je n'avais pas un sou, Aussi, tout le temps que je ne passais pas à la Cinémathèque de la rue d'Ulm, j'arpentais le boulevard Saint-Michel

mais a essaye de renoncer a ses illu-sions: « Je ne voulais pas faire Sou-venirs de la maison jaune, j'en avais assez du cinéma, je voulais changer de métier. C'est ma femme qui m'a forcé, elle a menacé de me metre à la porte si je ne le réalisais pas. Vu les problèmes de logement à Lis-house i'ci chis



Joao Cesar Monteiro dans « Souvenirs de la maison jaune »

tête baissée pour trouver des pièces de 1 franc : depuis, je suis resté tout courbé. Dès que j'avais 1 ou 2 francs, je pouvais m'installer au Capoulade et lire le Mondo en buvant un café... Non, en ce temps-là, je ne pensais pas devenir cinéaste. Ni quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Je voulais juste regarder le monde. J'ai surtout regardé des films, et les trottoirs.»

Monteiro est un pince-sans-rire, qui parle de la même voix donce et détachée de la vic d'artiste sous la dictature (« les dernières années, il y avait bien un fonds d'aide au cinéma, mais nous refusions d'y faire appel »), de l'émergence d'une jeune géoératinn prometteuse (« elle se définit contre nous, la génération des années 60, c'est bien normal »).

Monteiro est un bomme de cinquante-deux ens qui mit cinq ans pour achever, en 1970, son premier projet de film : un moyen metrage de trente minutes so titre ironique-ment significatif, Celui qui espère l'impossible meurt d'illusion.

Joao Cesar Monteiro e voulu l'impossible : devenir cinéaste au Portugal. Il n'en est pas tout à feit mort

C'est heureux. Car Monteiro metteur en scène possède cette qualité rare qui du plan le plus dépouillé, apparemment le plus simpliste, fait une merveille d'équilibre et de poésie (pas étonnant que Rossellini et Bresson soient ses auteurs de chevet). Il possède à un degré égal une eudece sans trivialité (celle des grands du comique muet américain) qui rend élégantes les farces les plus outrées, telle l'obscène turgescence d'uo stiek de déodorant comme métaphore nostalgique. Plus qu'un gag su tempo impeccable, la scène suivante spparaît comme une sorte de manifeste : sprès avoir, en catimini, espionné sa belle au bsin, Joao de Deus se rue dans le cabinet de toilette et... boit le contenu de la baignoire. La soif physique des traces de la beauté, soif à la fuis pathétique et comique, dooce au film uoe étonnante coergie, et un

**JEAN-MICHEL FRODON** 

#### La production française en légère hausse

Dominqua Wallon, directeur général du Centre natio-nal du cinéma, a présanté la bilan de la production françalsa pour l'snnée écoulée 146 films français ou à participstion françaisa unt été produits an 1990, cantra 136 en 1999, ca qui confirme le meintien d'une intense activité de la production, indépendamment de la fréquentation (la chiffre des antrées na sera rendu public qu'eu mois de mars, mais on s'ottand à una atabifisation aux alentours de 120 millinns ds spectstaura, epràs una chuta inintarrompua durant sapt ans.)

Pami laa 146 films ds 1990, B1 étalani das productions 100 % françaises (66 en 1989), 28 dea coproductions mainritairement françaises et 39 des co-productions minaritairea. Las coûts da production das films français ont subi une nnuvalla hausaa, avac un budgat moyen paasant da 17 millions da frencs à 20,25 millions. Douze films à plus de 50 millions ont été produits catta annéa, cuntra saulamant sept l'année précédants. Las Invastisaaments frencels dens le cinéma an 1990 se aont élevés à 2 296 millions da francs, soit una eugmantation da 18 %, qui, globslement, témolone de l'efficacité croissenta das mécanismes d'sida eu financamant du cinéma. Laa chsînes de télévision auront Investi 626 870 000 francs dana das filme (contra 557 538 000 an 1999). dont 275,500 000 viannent de Canel Plus, at 114 970 000 d'Antenne 2, le plua «intarventionnista»

J.- M. F.

### THÉATRE

### Duel magique

Comment transformer un numéro d'illusion

PARIS-PALERME au Théâtre d'Ivry

Le premier est français, parisien. C'est un beau ténébreux. Haut-deforme, gants, queue-de-pie et toute la paooplic. Il s revêtu l'sttirsil clioquant du magicien et se fait appeler Boris Karfax, pour épater la galerie. Chemise blanche, pantalan smple, le second est plus simpie, plus chaleureux. Il a le geste et le verbe plus que faciles. Il est napolitaio et confesse bien volootiers, co italien, qu'il s'est fait le main en subtilisant quelques porte-

Boris Karfsx et Carmelo soot illusionnistes. Ils savcot faire disparaître les objets les plus saugrenus et les faire réapparaître de leur poche. Vu comme ça, le spectacle pourrait n'être qu'un étonoaot noméro de cabaret, ennuyeux à la longue. Mais les deux compères

A PARTIR DU 28 FEV 20H30

LA DUCHESSE

**DE MALFI** 

JOHN WEBSTER

texte français

Claude Duneton

mise en scène

Matthias Langhoff

LOC, 42 74 22 77

2 PL DU CHATELET PARIS 4º

sont sussi denseurs, comédiens, mimes et font de Paris-Palerme une comédie magique.

Ils s'engageot en fait dans uo duel de mots et de gestes, avec un scénario. Carmelo est l'assistant de Karfax, il rêve de le dépasser. Qusod lo maitre joogle svec les fismmes, tire des pièces du nez d'une spectatrice, cela oc l'impressiooce guère.

Déjà vu, feeile, réplique-t-il. Tantôt arlequin, tantôt fimambule, toujours diaphane, il fait surgir des sancisses, des pâtes, des cigarettes on des chiffons d'uo cartoo venu d'on ne sait où, construit un réverbère avec un ballon gooflable, et Karfax renchérit avec superbe. Les colombes s'envoleot, les

nœuds se défont. Le ton monte su fil de trois cents numéros, maillons d'une mécanique parfaitement hui-lée... Carmelo Cacciato et Bertrand Crimet réalisent uce expérience envoltante sur la prestidigitation. Ensemble - pourront-ils maintenant se séparer? - ils inventent un nouveau langage théâtral, celui de l'illusioonisme.

BÉNÉDICTE MATHIEU ▶ Du mardî au asmadi, à 20 h 45. Dimanche, à 16 haures. Marcredi 27 février, à 15 heures. Tél. : 46-70-21-55. 60 F at 80 F.

n Représentations anoulées 20 Théâtre du Soleil. - A la suite d'un accident survenu le 23 février, le Théâtre du Solcil est contraiot d'anouler les représentations d'Iphigénie à Aulis le 27 février, à 19 b 30, et lc 2 mars à 15 b 30 et 19 b 30 et celles des Choèphores le te mars, à 19 b 30 et le 3 mars à 17 boures. Les représentations d'Agamemnon sont mainteoues le 28 février, à 19 heures et le 3 mars, à 13 beures. Pour tous renseigne-ments, téléphoner au 43-74-24-08.





### **Concerts Radio France**

ORGUE
HOMMAGE A MARCEL DUPRÉ
Mercredi 13 - 20 h 30
Eglise Saint-Augustin
Widor - Vierne - Konzan - Dupré MUSIQUE SACRÉE Vendredi 1er - 20 h 30 Belise Saint-Bustache Ténor: Thomas Moser Chœur et Matrise de Radio Prance Orchestre Philharmonique Orgue : Suzanne Chaiscmar Maîtrise de Radio France Direction : Denis Dupays
Orgue de chour; Frédéric Desenclos Direction: John Nelson

NOUVEAUX INTERPRETES Salle Gavean Dimanche 3 - 10 b 45 AMERICA Théâtre des Champs-Élysées Beethoven - Schumann Vendredi 1er - 20 h 30 Ives - Carter - Rochber ORCHESTRE NATIONAL Quatuor Arditti

DB FRANCE Jendi 7 - 20 h 30 Théâtre des Charmes-Elysées Webern - Mozart - Schoenbe Piano: Maria-João Pires Direction: Gary Bertini

MUSIQUE TRADITIONNELLE

SORREE FLAMENCO
Vendredi 8 - 19 h
Auditorium / Châtelet
Chant: Agujetas de Je
Guitare: Jose Rios ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE Mardi 12 - 20 h 30

LOCATION 42 30 23 08 49 53 05 07 Radio France Salle Gaveau Théâtre des Champs-Klysées 47 20 36 37 Champs Klysées 47 20 36 37 40 28 28 40 Grand Audit, de Radio France Hoydn - Mendelszohn 40 28 28 40 Violon: Olivier Charlier Radio france Direction: Youv Talmi

Samedi 2 - 15 h 30 Ivez - Nancarrow - Crumb Piano : Hakon Austbo

Direction: Arturo Tamayo

Samedi 2 - 20 h 30

Reick - Adams - Ives
Orchestre Philharmonique

de Radio France

CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS DE CONCERTS

parfum d'étrangeté qui, pour une

fois, légitime la référence au meil-

PERRAGUIN KUDELA plano PURCELL, GLUCK HAENDEL, HAYON MOZART, ROSSINI 28 févrie 20 h 30 Tél. Loc. 40-01-16-16 Places : 80 F

Orchestre symphonique

CHATELET THÉATRE

MUSICAL DE PARIS

AUDITORIUM

CHATELET

Lundi 4 mars

19 h

Radiodiffusion suédoise Dir. : Esa-Pekka SALONEN

**CHO-LIANG LIN** vicion DEBUSSY STRAVINSKY PROKOFIEV

Dim. 3 mars 17 h : THÉATRE CHAMPS ELYSÉES NEWMAN musicale FRANCE-OPPENS USA Dissauch 3 mars 1 17 h RZEWSKI Luncii 4 mars 20 h 30

CRÉATION OF FRANCE d'ŒUVRES AMÉRICAINES CONTEMPORAMES Lun. 4 mars, 20 h 30

BEETHOVEN 3 lectures de la Sonate opus 106 HAMMERKLAVIES

*PENSEMBLE* **ORCHESTRAL DE PARIS** Françoise **POLLE**1

**MIDIS MUSICAUX** CHATELET THÉATRE CONTES D'HOFFMANN DE PARIS le 4 : TRACY DAHL Lundi 4 Morcredi 6 mars JEFF COHEN, plano HAENDEL, R. STRAUSS DEBUSSY

le 6 : HARRY PEETERS AUCE HENDRICK DVORAK, RACHMARINOV

**OPÉRA** PRO MUSICIS A la découverte des grands talents de la jeune génération 4 mars 20 h loc. Tél. 42-96-12-20 GARY LOUIE KIRSTEN TAYLOR BERT, SAINT-SAENS ROREM, ALBRIGHT

MUSÉE D'ORSAY

LES SOLISTES

Anditoria Joudi 7 mars DOHNANYI STENHAMMAR BRAHMS 20 h 30 Ip.e. Yalmak HOMMAGE A

LILY LASKINE SEXTUOR DE HARPES DE PARIS ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE FRANCE dr.: PHILIP BRIDE CHRISTINE ICART CATHERINE MICHEL PHILIPPE BERNOLD THIERRY CAENS



RADULUPU BRAHMS - MOZART - SCHUMANN PLEYEL 45 61 06 30

### Faiences marocaines

Le musée de la porte Dorée veut affirmer sa vocation panafricaine

REFLETS D'HOSPITALITÉ au Musée des arts africains

Les collections d'art islamique, en caisse depuis des lustres, vont enfin trouver l'espace qui leur manque au sein du Grand Louvre. Pourtant, le Musée des Arts africains et océaniens (MAAO), riche lui eussi d'un fonds islamique, ne tient pas du toul à se séparer de ses biens. Dans son plen de rénovation, des salles consacrées à l'Afrique du Nord, du Nil à l'Atlantique (où la place de l'islam sera prédominante), sont prévues. El pour bien marquer son territoire, le MAAO organise une belle exposition consacrée à la faïence marocaine. Un artisanat ancien - il remonte au dixième siècle, - qui a donné des pièces moins prisées que celles venues de Perse ou de Turquie, mais qui a intégré le savoir-faire hispano-arabe. Les praticiens de Fès sont particulièrement remarquables. Au dixhuitiéme siècle - l'age classique, - la sobriété est la règle. Les couleurs sont limitées - bleu-gris, vert pâle,

dent à une tradition précise. Les emprunts extérieurs (chinois en par-ticulier) sont soigneusement assimilés. Delacroix rapporta un certain nombre de poteries de son périple marocain : on peut les voir à la Porte Dorée, encore enduites de leur minium d'origine.

Les points forts desdites réserves comme des salles d'exposition sont les bijoux, les tapis et les broderies. Au total près de 4 000 pièces rete-oues d'ebord pour leurs quelités esthéliques. Au départ, le bâliment étail beaucoup plus garni. Héritage du Musée des Colonies puis de celui de la France d'outre-Mer, il avait accumulé un bric-à-brac qui servait surtout à exhalter l'Empire français. On en voit encore des débris en miettes dans des combles abandonnés. Ce qui est récupérable gagnera le Musée de Boulogne-Billancourt dédié à la mémoire coloniale. Une partie, purement ethnologique, est déjà au Musée de l'Homme. Pourquoi vouloir conserver, dans un espace trop exigu, des collections islamiques. alors que le reste sera voué aux arts dits primitifs? « Parce que nous vou-lons embrasser l'ensemble du conti-

nent africain et montrer l'intégralité de ses cultures, explique Marieae ses cuttures, explique marie-France Vivier, chargée du secteur Maghreb au MAAO. L'influence du Maghreb sur l'Afrique sub-saharienne est beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. La réciproque est vraie. De lo même manière, nous refusons d'ignorer l'Egypte et la vallée du Nil Et pour bien marquer cet intérêt l'une de nos expositions de l'an prochain sera consacrée aux rouleaux magi-ques éthiopiens.»

Mais cette ambition réclame des moyens supplémentaires pour enrichir les collections encore trop maigres, aménager des espaces nouveaux el transformer ce bâtiment des années 30 en un centre de documenlation international, réclamé par Jean Devisse, responsable du pro-gramme scientifique de cet établissement, aujourd'bui 12e section des Musées de France.

**EMMANUEL OE ROUX** ▶ Jusqu'au 17 juin. 293, av. Dau-meeril. 75012 Peris. Tél.: 43-46-51-61. L'exposition eera présentée eu Musée Dubouché de Limoges avant de gagner l'African Art Museum de Washington.

### Un éclectique d'autrefois

Un peintre anyersois du seizième siècle au confluent des goûts flamands, italiens et allemands

JOOS VAN CLEVE au Musée du Logvre

Bien qu'il soit mort vers 1540 on 1541, Joos Van Cleve est un peintre dans le goût contemporain. L'exposition du Louvre révéle eo lui un artiste tout d'influences, d'bybridations et de dosages, un de ces éclec-tiques comme l'époque actuelle en produit en nombre à partir d'autres dosages et d'autres éléments de synthèse. Cet homme singulier s'employa à réunir les principes flamands el les nouveautés italiennes, sans négliger d'y ajouter quelques réminiscences allemandes. A la diversité de ses inspirations s'accorde la diversité de ses amateurs : qu'il ait voyagé ou non, il eul pour collection neurs des Flamands. François Iª et des mécènes génois, ce qui l'incita nalurellement d'autant plus à faire la peinture la plus rassembleuse qu'il

Alla-t-il s'instruire à Bruges ou dans le duché de Cléves? On ne sait. Accompagna-t-il ses œuvres en Ligu-

rie, passaot par Milan où il aurait étudié la Cène de Léonard? Seconde incertitude. De ces énigmes, il y avait quelque audace à tirer une exposition. Cécile Scaillérez y est parvenue, si bien que la salle qu'elle a organisée autour des trois panneaux du retable saisi par les troupes napoléoniennes en 1812 à Gênes, dans l'église Santa-Maria-della-Pace, est un modèle du geore analytique et instructif. A l'aide de comparaisons, de photographles et de dessins, elle énumère les sources de Van Cleve : la prédelle, d'une noble éloquence, figure la Cène en s'inspirant de Vinci, avec un rien de Raphael et une plus forte propordu retable, combine un paysage vert bleulé à la Patinir et des figures à l'Andrea del Sarto et à la Dürer, que Van Cleve connut par des gravures. Le Christ est plus italien, la Vierge plus allemande, dans une lumière un

innette relève d'un style plus tradi-tionnellement flamand. Chacun des trois fragments e sa cohérence, en dépit de la diversité de ses sources. Réunis, ils produiraient un effet moins beureux,

Les œuvres disposées autour du retable, portraits de rois et d'inconnus, Christ bénissant ou Adam et Eve, si elles ajoutent à la gloire de leur auteur, ne plaident guère en faveur de sa constance. Avec sans cesse de l'habileté et de l'élégance, le peintre compose des tableaux moelleux, très caressants, d'un chromatisme généralement atténué. Quand il représente l'empereur Maximilien et un jeune aristocrate toscan, il se garde également des duretés de destion de naturalisme nordique. La Déploration du Christ, pièce centrale sin chères à un Cranach et des effets de couleurs et de eourbes à la flo-rentine. Il ne flatte ni n'ironise, il fixe une ressemblance plus qu'une expression. Le regard qu'il prête à ses modéles est flottant et indécis, comme sa peinture et comme l'histoire de son auteur.

PHILIPPE OAGEN ▶ Pevillon de Flore, jusqu'eu tion de saint François qui occupe la 27 mai.

# COMMUNICATION

peu nacrée dont on ne sait à qui attribuer la paternité. A Van Cleve lul-même? Peut-être. La Stigmatisa-

Selon la presse italienne

### Hachette cherche à se désengager de Rizzoli

Hachette envisage t-il de se reti-rer du capital de l'éditeur italien RCS (Rizzoli-Corriere della Sera)? Lancée par le Corriere della Sera lui-même, la rumeur est reprise avec insistance depuis quelques iours par la presse italienne qui voit le Crédit lyonnais tour à lour charge de la transaction ou repreneur des actions. S'il avail lieu, ce retrait porterait un coup à la conpération privilégiée mise en place par les deux groupes depuis 1987.

Cette année-là, Hachette et RCS avaient en effet procédé à un echange de participations croisée L'éditeur français avail pris 10 % de l'éditeur italien, et ce dernier était entré - pour une valeur équi-valente - dans les groupes Hachette et Filippacchi, étroitement imbriqués. Depuis, Hachette ct RCS editent en joint-venture les magazines Elle et Elle Décoration un Italie et ont pris le contrôle - à 51 % - du deuxième groupe de presse hellénique, European Publi-

 Nous sommes pleinement satis-faits de cette collaboration, affirmet-on au siège d'Hachette. Nous pourrions même la développer puisque nous ovons des projets communs a l'étude. » Le groupe ne fail, en revanche, « oucun commentaire » sur l'avenir de sa narticination dans RCS. Un distinguo subtil. De son côlé, le Crédit lyonnais, qui est l'un des principaux actionnaires d'Hachette, affirme a n'être ou courant de rien».

Plusieurs raisons pourraient justifier le retrait du groupe français du capital de l'éditeur italien. sion de Canal J sur le câble.

(plus de 10 milliards de frencs pour un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards en 1990). Il est très engagé aux Etets-Unis, marché affecté par une forte récession publicitaire, el n'a pas réussi à y vendre le magazine féminin Woman's Day comme il l'espérail (le Monde du 28 juillet 1990). En France même. le redressement de la Cinq s'annonce difficile, même si les pertes prévisibles de la chaîne ont déjà été provisionnées par le groupe d'édition.

Surtout, le PDG d'Hnchette, M. Jean-Lue Lagardére - qui est aussi le patron de Matra, - aurait été, selon la presse italienne, très irrité par l'attitude récente de RCS

Hachette est lourdement endetté et de son actionnaire principal, le groupe Fiat. Par deux fois, en effet, les Italiens ont fait alliance avec des concurrents directs du conglomérat français. Fiat e fait alliance avec la Compagnie générale d'électricité (CGE) dans les composants et l'électronique, deux activités de Maira. Rizzoli a pris 2 % du capital de TF I par l'iotermédiaire de sa filiale RCS-Vidéo (le Monde du 28 novembre 1990). Des rumeurs insistantes affirmeot même que Rizzoli aurait, depuis, porté sa participation dans la Une à 4 %, voire même à 8 %, bien que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) n'ait jamais informé d'une lelle opération.

La chaine peyante pour enfants Canal J, qui émet depuis le 12 février mais ne commercialise pas encore son service par satellite, a eccepté de prêter pendant trois semaines à sa consœur musicale Euromusique son canal de diffusion sur le satellite TDF 1. Euromusique, qui n'e reçu l'autorisation d'occuper une place sur TDF1 que pendant les soirées, souhaite en effet émellre toute la journée. Canal I, sollicitée par le CSA, a donc accepté cette solution provisoire, qui pourrail être prolongée de semeine en semaine en eltendant que Euromusique trouve d'autres moyens de diffusion. Cet accord ne chenge rien à la diffu-

Couai J prête sa place sur le lo PRÉCISION. - M. Jean Bletner, satellite TDF 1 à Euromusique. - PDG du journal lo Haute-Marne. PDG du journal lo Haute-Marne hibèrée dont il détient 90 % du capi-tel et ancien président du Syndicat des quotidiens départementaux (SQD), nous précise que, contrairement à ce que nous avons écrit dans le Monde du 23 janvier, lo Houte-Marne libérée n'est pas comprise dans le groupe L'Est républicain. « Un simple accord de synergie lie les deux quotidiens, nous écrit-il. La Haute-Marne libérée est l'un des éléments du groupe La Haute-Marne libérée et les Imprimeries de Champagne – totalement indépendant du journal de Nancy – qui réunit le quo-tidien, trois imprimeries et la société d'edition Crépin Leblond, qui compte quatre cents personnes et réalise un chiffre d'affaires de 200 millions de

# **AGENDA**

### CARNET DU Monde

<u>Fiançailles</u>

Le baron et la baronne Gey de WOUTERS. M. et M- Jacques LESTCHINER,

sont beureux de faire part des fian-

Camille ct Jean-Michel

**Naissances** - Eward MATHIEU

le 20 février 1991,

12, square de la Salamandre, 75020 Paris. Pascale DELFULE,

sont très heureux d'annoncer la nais

Clara. le 24 février 1991, à 17 b 10.

11, rue Surcouf, 75007 Paris. La Vallée, 18300 Sury-en-Vaux.

- Françoise COUVEZ-RÉMON, Michel RÉMON, Elise et Marie,

ont la joie d'annoncer la naissance de

le 23 février 1991.

33, rue Croulebarbe 75013 Paris.

 M= Jacob Benazeraf, née Attias, M= Simone Benazeraf

et M. Albert Blais,
M. et M. Claude Benazeraf et leur fils David. Les familles Benazeraf et Attias, on la douleur de faire part du décès de

M. Jacob BENAZERAF.

leur époux, père, grand-père, beausurvenu le 25 février 1991, à l'âge de

Les obsèques auront lieu le mercredi 27 février, à 16 heures, au cimetière du Montparnasse, Réunion porte princi-pele, 3, boulevard Edgar-Quinet,

133, boulevard Saint-Germain,

→ M<sup>os</sup> Teresa Tigretti-Berthoud,
M. et M<sup>os</sup> André Berthoud
et leur fils Ludovie,
M<sup>os</sup> et M. Nicolas Bocquet-Berthoud t leur fitte Caroline, M= et M. Mohan Aggarwal-

M. et M= Bruno Giacometti, Me Annette Giacometti, Les familles Ferret, Berthoud, Giaco-metti, Tigretti, Giannakopoulos, Roulin, Von Arx, Parentes et alliées

Et amies, uni l'immense tristesse de faire part du décès de

M. Silvio BERTHOUD. survenu le 22 février 1991, dans sa cin-

Un recueillement aura lieu le mercredi 27 février, à 10 heures, au temple

Le défunt repose à la chapelle de la Cluse, 89, buulevard de la Cluse, à

 rue des Vnisins,
 1205 Genève (Suisse). - A ceux qui ont connu et aimé

Jean-Charles BODIN,

Son épouse, Elisabeth, née Gossiôme, Ses enfants, Anne-Marie, Denis, Paul, Colette et leurs conjoints, Ses petits-enfants, Toute sa famille et ses nombreux amis, ont la douleur de faire part de sa mort, dans la paix du Seigneur, le 23 février

12, avenue de Beau-Site, 88000 Epinal.

THÈSES Tarif Étudiants

50 F la ligne H.T.

Nas abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les usernons du « Carnet du Monde », sant pries de bien vouloir nous com-

liquer leur numero de référence.

- Me Claire Bohy, née Choquet, son épouse, Mª Clandine Bohy,

sa mère, Sylvain, Antoine, Marie-Odile, Anne et Amor, Matthies, ses frères et sœurs, Benoît, Marion et Sarah, ses neveu et nièces, font part de la mort accidentelle de

Pierre-Yves BOHY, le 7 février 1991, à l'âge de vingt-six

Les obsèques ont été célébrées le

celui de son père, François BOHY. décédé le 7 juillet 1987, à Vence.

375, chemin des Colles, 06140 Vence.

Ses enfants, petits-enfants et arrière petit-fils, Sa famille, Ses amis,

ont la douleur de faire part do décès de M= Suzanne BRENAC,

survenu le 24 février 1991, en son demicile, à Parnac (Lot),

Un service religieux sera célébré le mercredi 27 février, à 9 heures, au domielle où l'on se réunira, suivi de l'inhumation an eimetière de Buzet-sur-Tarn (Tara).

Le présent avis tient lieu de faire-

46140 Parnac.

 Mª Maurice Hupel,
 Mª François Marchand,
 M. et Mª Jacques Marchand et leurs fils, M. Jean-Michel Marchand,

M. Maurice HUPEL de la Cour des comptes, chevalier de la Légion d'ho croix de guerre 1939-1945.

survenu le 24 février 1991.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Lambert de Vaugirard, place Gerbert, Paris-15°, le mercredi 27 février, à 15 h 45.

#### Au « Monde »

L'exposition de photoa Arménie » réelieée par Armineh Johannes et organisée avec le participation du Centre de recherchee de le dleepora erménienne e dû. pour des reieons de sécurité, être provisoirement retirée du hall du Monde, 15, rue Falquière.

Nous ferons connaître à nos lecteure, per une annonce dens le journal, la date de la remise en place de cette exposition.

- Anouchka POINSIGNON. 23 janvier 1991 - 24 festier 1991.

Anouchke est dans nos creurs et dans nos pensées. L'inhumation a lieu a Alba (Ardèche) dans l'intimité

Fabienne et Henri Pontsignion, 49, quai Saint-Vincent, 69001 Lyon.

- A la mémoire de

Henri Albert TYSZLER,

cédé brutalement, le 12 lev per 1991.

Ses cufants. rendent hommage à sa vivacile, à con goût fidèle et vif pour le Monde

- Le conseit national de l'Ordre de Le conseil réginnal de l'Ordre de Champagne-Ardenne, Le conseil départemental de l'Ordre de la Haute-Marne. font part du décès du

VIDEOT-FOLENCE POR FOR

STATE OF THE STATE

docteur Jacques WEIL, vice-président du conscil national, délégué régional, président honoraire

du conseil departemental, du centre hospitalier de Chausanna

survenu le 23 fèvrier 1991.

Les obsèques seront célébrées en la basilique Salm-Jean, le mercredi 27 février, à 15 heures,

<u>Anniversaires</u>

- A tous ceux qui ont connu et aimé Michel LÉVY (X 70),

une pieuse pensée est demandée, en ce dix-neuvième anniversaire de sa mort,

### Remerciements

- Le Comité cantonal de Bourg-en-Bresse de la Ligue contre le cancer s'as-socie à la famille de

M. Daniel GALLOIS,

généreux donateurs qui ont participé à generux donateurs qui ont participé à La collecte faile en faveur de la Ligue, lors de la cérémonic religieuse de ses obsèques, le 6 février 1991, à La Celle-Saint-Cloud. L'inhumation a eu lieu, le jour même, à Bourg-en-Bresse. Le montant de ce don est de 8 240 francs.

### CARNET DU MONDE

40-65-29-94 ou 40-65-29-96 Les avia peuvent être insérés LE JOUR MEME s'ils nous parviennent avant 9 h au siège du journal,

Télex : 206 806 F Télécopieur : 45-66-77-13 Tanf de la ligne H.T. Toutes rubriques \_\_\_\_\_ 92 F Abonnés et actionnaires ..... 80 F

15, rue Falguière, 75015 Paris

Communications diverses ..... 95 F Thèses étudients ...... 50 F Les lignes en capitales grasses som focurées sur la base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et facturées. Minimum 10 lignes.

#### **MOTS CROISÉS**

#### PROBLÈME Nº 5465



1. Joignens le désagréable à l'inutille. Démontre. – 2. Quelqu'un qui fendit l'eir. C'est une bonne chase. – 3. Coupe des nœuds. Passé à l'intérieur. – 4. Retire l'essentiel. Source de contraste. Atributé à des hommes rieur. – 4. Retire l'essenuel. Source de contraste. Attribué à des hommes de combate. – 5. Perturbe la réflexion. Où l'on fait cesser des envies. – 6. Certaines unireni en contact lors d'une fermeture. Maurice et Man. – 7. Créait des liens. Ouelqu'un qui dut beauchup au pracedent.

8. Grande boite. D'un authlaire. 9. Prouve qu'il a meuveis curactère. Ve vers les étoiles.

VERTICALEMENT

I. Aeelste à des projections. — II. Pesser à l'atteque. — III. Est habi-tuée aux regots. Oui n'eet donc pes sans fin. — IV. N'est rien pour celui qui voit grand. Voit rouge. - V. Comqui voit grand. Voit rouge. - v. Com-posant unique de certaines noisettes. Bête de dieu. - VI. Des grains qui ont de la graine. - VII. Symbole. Préfixe. Glacial ou bien dû à la chaleur. -VIII. Employé eux cuisines. Peut être poussée à la consommetion. -LX. Rendre moins fort. - X. Où il y e à

Voir et à manger. - XI. Moyen de

fixer. Est souvent à plat.

HORIZONTALEMENT

Solution du problème nº 5464 Horizontalement

I. Burineurs. - II. Orageuse. -III. Ut. Café. - IV. Ripe. Os. - V. Sos-sions. - VI. Eau. Edité. - VII. Irisés. -VIII. Crentée. - IX. Leu Inuit. -X. Blé. Sou. - XI. Suée Dent

Verticalerr.e., t 1. 8ourse. Cins. - 2. Urikaire. -3. Rá. Prv. Aube. - 4. Iguas. in Lé. -5. Ne. Serrie. - 5. Euclidien - 7. Usa. Oiseuse. - 8. Refonte. Ion. -

GUY BROUTY-

\* 1. \* \* 4

ार ⊊स

75 4.38

- 4

(46-33-10-82).

LES CHEFS-D'UVRE DE WALT

DR JEKYLL ET MR HYDE (A., v.o.( :

ENTRE CIEL ET TERRE (Eg.( : Le

Géode, 19- (40-05-80-00). FANTASIA (A.) : Cinoches, 6- (48-

HAXAN (Su., v.o.( : Les Trois Luxem-courg, 6: (46-33-97-77).

INDIA SONG (Fr.( : Saint-André-des-

JULIETTE OU LA CLE DES

SONGES (Fr.) : Le Champo - Espece Jacques Teti, 5- (43-54-51-60).

LA MARIE DU PORT (Fr.) : Le

Champo - Espace Jacques Tan, 5- |43-

LE MÉPRIS (Fr.( : Le Saint-Germa

des-Prés, Selle G. de Seauregard, 6-(42-22-87-23); Les Trois Balzac, 8-

|45-61-10-60). MIRACLE EN ALABAMA (A., v.o.) :

Géode, 19- (40-05-30-00), NINOTCHKA (A., v.o.( : Action Ecoles, 5- (43-25-72-07).

LES PETITES MARGUERITES (tchè-

que, v.o.) : Accatone, 5- (48-33-86-86).

PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A.,

.o.( : Grand Pavoie, 15, 145-54-

LA PLAISANTERIE (tchèque, v.o.(:

LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS

(Fr.( : Epée de Bois, 5 (43-37-57-47( ; L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63).

LE ROI ET L'OISEAU (Fr.) : Lucer-

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Brit., v.o.): Utopia Champollion, 5- (43-

THÉODORE GÉRICAULT,

L'HOMME ET LES CHEVAUX (8rit.( ;

Auditorium du Louvre, 1- (40-20-

TOUS EN SCÈNE (A., v.o.); Lee Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77); Les Trois Batzac, 6- (45-51-10-60).

VIVRE (Jap., v.o.) : Reflet Logos I, 5-

YOJIMBO (Jap., v.o.) ; Elysées Lin-coln, 8: (43-69-36-14).

Lee Trole Luxembourg, 6. (46-33-

97-77L

Action Christine, 5- (43-29-11-30). NÉS DES ÉTOILES (Jap.) : La

Arts II. 6. 143-28-80-25(

DISNEY (A., v.f.): 14 Juillet Parnasse, 5- (43-26-58-00).

Racine Odéon, 9- (43-28-19-68); Les Yrots Batzac, 8- (45-61-10-60). EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 6-

**CINÉMAS** 

LA CINÉMATHÈQUE

MERCREDI

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

MERCREDI

MERCHEDI
La Petita Bande (1982(, de Michel
Deville, 18 h; Pixote, la loi du plus fai-ble (1980, v.o. e.t.f.), d'Hector
Babenco, 20 h.

CENTRE

**GEORGES-POMPIDOU** 

SALLE GARANCE (42-78-37-29)

MERCREDI

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Seint-Eustache, Forum des Halles

140-26-34-301

MERCREO)

Les Falles Années -1920-1940 : Jeune public : 8ande onnonce : lee Trois Mousqueteiree (1953( d'André Hunnebelle, le Ceptren (1960) d'A.

Hunebelle, 14 h 30; Actualités enciennes : Eclair journal, 18 h 30; Certe blanche : Max Oouy : Zouzou )1934) de Marc Allégret, 18 h 30; la Règle du jeu (1938) de Jean Renoir, 20 h 30; le Groupe des six (1984) de

LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.) : Cinoches, 5- (46-33-10-62) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85).

ALICE (A., v.o.) ; Ciné Reaubourg, 3. [42-71-52-36] ; Action Rive Gauche, 5-(43-29-44-40) ; UGC Danton, 5- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 8- (45-74-

25-10-30); UGC Rotonde, 8- (45-74-94-94); La Pagoda, 7- (47-05-12-15); UGC Champe-Elysées, 8- (46-62-20-40); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); 14 Juillat Bastille, 11- (43-57-90-81); Escurial, 13- (47-07-26-04); Mistral, 14- [45-39-52-43); 14 Juillat Basugrenelle, 15- (45-75-79-78); UGC Maillot, 17- (40-86-00-18); v.f.: Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Saint-Lazare-Pesquier, 8- (43-87-36-43); Lec Netion, 12- (45-61-94-95); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Pathé Mont-

fins, 13\* (45-61-94-95); CdC G009-fins, 13\* (45-61-94-95); Pathé Mont-pamesse, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

LES ARNAQUEURS (A., v.o.) : Gau-mont Les Halles, 1· (40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéon, 6· (43-25-59-83) ; Publi-

cis Champs-Elysées, 6- (47-20-76-23); Gaumont Pernasse, 14- (43-35-30-40).

naire, 6- (45-44-57-34).

ATTACHE-MO( ( (Esp., v.o.) : Lucer-

LES AVENTURIERS DU TIMBRE

BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU

HANTE (A., v.f.): Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55); Seint-Lambert, 15- (45-

LE BRASIER (Fr.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; Les Mont-pamos, 14- (43-27-52-37).

LA CASA DE BERNARDA ALBA (Esp., v.o.) : Latina, 4- (42-78-47-86).

LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; George V, 6- (45-82-41-46).

CHARLIE (A., v.f.): La Berry Zèbre, 11- (43-57-61-55); Saint-Lambert, 15-(45-32-91-88).

LE CHATEAU OE MA MÈRE (Fr.) :

Geumont Ambeseade, 8- (43-58-

Triomphe, 8- (45-74-93-50); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20).

PEROU (Can.) : Latine, 4- (42-78-47-88) : La Berry Zèbre, 11- (43-57-

Jean-Marie Drot, 16 h 30.

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

Années 30 : le théâtre de boulevard à

A TOTAL

222.00

人名 化二烷基酚 医红红色

And the second second second second

4. 25.00 4.75

النافيية المانية الدور الدائد الدور الدائد الدور الدائد الدور الدائد الدور الدائد

A LANGE OF STREET The second of the second

ing the state of the

The second secon

The second secon

A CONTROL OF THE CONT

The Parket

THE PARTY STATE

10 Mary 1 183

Bertale ....

The second secon

Market - -「現ますまとか」は、1500年により、「一」では、1500年に

Bert day a gradual and a same and a same age. A comment of the comm ACTION OF THE SALE

🕻 l'entralde pudique Broadharterform of the second The second secon

the second secon The state of the s

nassiens, 14\* (43-20-32-20).

DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.): Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Geurmont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Bretagne, 6\* (42-22-57-67); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30); Geurmont Ambassade, 8\* (43-58-19-08); UGC Normandie, 8\* (45-63-16-18); Gaurmont Alésia, 14\* (43-27-84-50); v.f.: Rex (le Grand Rux), 2\* (42-38-39-39); Fauvette, 13\* (43-31-58-86); Gaurmont Convention, 15\* (48-26-42-27); Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96).

LA 0 ÉSENCHANTÉE (Fr.) : Cinoches, 6 (48-33-10-82) ; Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33).

Cinémas, 11- (48-05-51-33).

DESPERATE HOURS (\*( A., v.c.) : Epée de Bois, 5- (43-37-67-47).

LA OISCRÈTE (Fr.) : Gaumont Les Heiles, 1- (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) ; Pathé Hauteleuille, 9- (46-33-79-38) ; Gaumont Ambessade, 8- (43-35-91-908) ; La Bestille, 11- (43-07-48-60) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) ; Gaumont Parmassa, 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; Pathé Clichy, 16- (45-22-46-01).

22-46-01(, DO THE RIGHT THING (A., v.o.( : Cinoches, 8- (48-33-10-82). DOC'S KINGDOM (Fr.-Por., v.o.) : L'Errrepôt, 14- (45-43-41-63). EUROPA EUROPA (Fr.-All., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) : Denfert, 14- (43-21-41-01(.

42-72-52); 14 Juliot Odéon, 9-143-25-59-83(; Pathé Hauteleuille, 9-146-33-79-38(; UGC Rotonde, 6-(45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8-143-58-92-82); UGC Normandia, 8-(45-63-16-16); La Bastille, 11-(43-07-48-80); 14 Julius Sastranalia, 15-Manses 30: 18 meatre de boulevard a l'écran : le Train pour Venise (1938), d'André Berthomieu, 18 h ; la Dame su masque | 1928(, de Wilhelm Thiele, 18 h ; Casee-cou , v.l.(, de Richard Eichberg, 21 h.

V.O.): UGC Rotonde, & (45-74-94-94); UGC Blarritz, 8: (45-82-20-40); v.f.: UGC Opéra, 9: (45-74-95-40), LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fig. Zavertini : la Folia di Zavertini | 1982, v.o. e.t.i.), d'Ansano Giennerelli ; Cesare Zavertini (1888, v.o. e.t.i.), de Lugi Oi Gianni, 14 h 30 ; Une breva vacanza (1873, v.o. s.t.l.), de Vittorio Oe Sica, 17 h 30 ; Teresa Venerdi 11841, v.o. e.t.l.), de Vittorio De Sica,

(45-63-16-16); Ls Bastile, 11- (43-07-48-60); 14 Juillet Basugrenelle, 15- (45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (40-58-00-18); v.l.: Rax, 2- (42-38-83-83; Paramount Opérs, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastile, 12- (43-43-01-58); Fauvette, 13- (43-31-56-86); Mietrel, 14- (45-39-52-43); Pathé Montpernasse, 14- (43-20-12-06); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pethé Wepler II, 19- [45-22-47-94); Le Gambetta, 20- (48-38-10-96), L'EXPÈRIENCE INTEROITE (7) (A., v.o.); UGC Triomphe, 8- (45-74-

v.o.): UGC Triomphe, 8- (45-74-83-50); v.l.: Bretegne, 8- (42-22-57-87); Peramount Opéra, 9- 147-42-56-31(. FENÈTRE SUR PACIFIQUE (A.,

Nous publions désormais le mardi les films qui seront à l'affiche à Paris, à partir do mercredi.... Les commentaires concernant les films nouveaux ainsi qu'une sélection commentée des exclusivités et des grandes reprises figureront dans notre supplément « Arts et Spectacles » da mercredi (daté jeudi).

JU DOU |Chin., v.o.) : Les Trois axembourg. 6 | (48-33-97-77). KORCZAK (Pol.-All.-Fr., v.o.) : inoches, 6 | (48-33-10-82). LACENAIRE (Fr.( : Epée de Bois, 5-

43-37-67-47). LES LIAISONS DANGEREUSES (A. v.o.( : Cinoches, 5- |45-33-1D-82( ; Grand Pavois, 15- (45-54-48-85). MAMAN, J'AI RATE L'AVION (A. v.o.(: George V, 9\* (45-62-41-45); v.l.: Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-25); Sept Parnassens, 14\* (43-20-32-20).

LE MARI DE LA COTFFEUSE (Fr.( : George V, 8 (45-82-41-48). MEMPHIS SELLE (A., v.f.( : Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71(.

UGC Opéra, 9- (45-74-95-40),
LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin., v.o.): Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33(; Cenémas, 11- (48-05-13-3(; Cenémas, 11- (48-05-13-34); Cenémas, 11- (48-05-13-34); Cenémas, 14- (43-21-41-01),
GÉNIAL, MES PARENTS O(VOR-CENT (Fr.): George V, 6- (45-62-40-40); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8- (43-69-13-12); Gaumont Ambassade, 8- (43-69-13-13-14), (43-27-84-60); UGC Gobelins, 13- (45-62-20-40); UGC Gobelins, 13- (45-61-84-85(; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-94); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94

DANCIN' THRU THE DARK. Film DANCIN' I PRO I PIE DANA. PRIM américain de Mike Ockrent, v.o. : Ciné Beoubourg, 3- (42-71-52-36) ; Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34) ; Pethé Marignan-Concorde, 8- (43-59-82-62) ; La Bastille, 11• (43-07-48-60) ; Escuriel, 13• (47-07-28-04) ; Sept Parnassiena, 14• (43-

LA FRACTURE DU MYOCARDE. Film français de Jacques Fansien ; Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33) ; Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36) ; 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-59-83) ; 14 Juillet Parneese, 6º (43-28-58-00) ; George V, 8º (45-82-41-46) ; 14 Juillet Bastille, 11º (43-57-90-81) ; Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27). LE GRANO SIMULATEUR, Film

britannique de Christopher Morahen, v.o.: Forum Horizon, 1- (45-08-57-57) : Publicia Salot-Garmain, 6-5/-5/); Publicis Saint-German, 6-(42-22-72-80); George V. 8- (45-62-41-46); Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20); v.l.: Fauvette Bis, 13- (43-31-60-74). HAVANA, Film américain de Syd-

ney Poliack, v.o. : Gaumont Les Halles, 1. (40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéon, 6- (43-25-59-83); Publicis Chemps-Elysées, 8- (47-20-76-23); UGC Biarrizz, 6- (45-62-20-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81);

LE GRANO SLEU (Fr., v.o.) : Grand Pavois, 15: (45-54-46-85).

GREEN CARO (A., v.o.); Gaumont Les Heltes, 1: (40-26-12-12); Gaumont Opére, 2: (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3: (42-71-52-38); UGC Odéon, 5: (42-25-10-30); La Pagode, 7: (47-05-12-15); Gaumont Champe-Elysées, 8: (43-59-04-87); UGC Bierritz, 6: (45-52-20-40); 14 Juillet Bastille, 11: (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13: (45-61-94-95); Gaumoni Alésia, 14: (43-27-84-50); 14 Juillet Basugrenelle, 15: (46-75-79-78); Slenvenue Montparnasse, 15: (45-44-25-02); UGC Maillot, 17: (40-68-00-18); v.f.: UGC Montperneese, 6: (45-74-84-94); Seint-Lazare-Peequier, 8: (43-87-35-43); Paramount Opéra, 6: (47-42-56-31); Les Nation, 12: (43-43-01-59); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); UGC Convention, 15: (45-74-88-40); Pathé Clichy, 18: (45-22-46-01).

HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée

19-08).

CINÉMA PARAOISO (Fr.-h., v.o.):

Ciné 8eeubourg, 3° (42-71-52-38);

Grand Pavols, 15° (45-54-46-85).

CYRANO DE BERGERAC (Fr.): UGC de Bois, 5- (43-37-67-47). HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82). HENRY V (40-53-10-62).

HENRY V (Brit., v.o.): Panthéon, 5(43-54-15-04); 14 Juillet Odéon, 6(43-25-59-83); Elysées Lincoln, 8- (4359-38-14); Max Linder Panorame, 9(48-24-88-86); Sept Parnassiens, 14(43-20-32-20).

HIGHLANDER, LE RETOUR (A.,

HIGHLANDER, LE RETOUR (A., v.o.): Forum Hortzon, 1\* (45-08-57-57); UGC Odéon, 8\* (42-25-10-30); UGC Normendie, 8\* (45-63-16-18; v.l.: Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 8\* (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9\* (47-42-55-31); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95).

L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.): Rex, 2\* (42-38-83-93); Geurnomt Ambassade, 8\* (43-59-19-06); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95); Gaurnomt Alésie, 14\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-20-89-62); Gaurnont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 16\* (45-22-47-94); Le Gembetta, 20\* (46-36-10-96).

HOT SPOT (\*( (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); Epée de Bols, 5\* (43-37-57-47; 14 Juillet Parnasse, 6\* (43-28-68-00); UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50); Studio 28, 18\* (46-06-86).

(45-74-93-50); Studio 28, 18-(46-06-36-07); v.f.: Hollywood Boulevard, 9-(47-70-10-41(... L'INSOUTENASLE LÉGÈRETÉ DE

L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82). J'AI ENGAGE UN TUEUR (Fin v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6- (46-33-97-77) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33). 30-40) ; Mistral, 14• (45-39-52-43) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15• (45-75-79-79) ; Kinopanorama, 16• (43-06-50-50); v.f.: UGC Montparnassa, 6-(45-74-64-94); Saint-Lazare-Pas-quier, 8- (43-87-35-43); Paramount Opérs, 9. (47-42-58-31); Les Necon, 12. (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-58); UGC Gobelins, 13. (45-61-94-95) ;

Pathé Français, 9- (47-70-33-88) ; Pathé Montpernasse, 14- (43-20-12-06) ; Pathé Wepler (I, 16- (45-

78-47-86); Saint-André-des-Arts (, 6• (43-26-48-16); Sept Pamas-siens, 14• (43-20-32-20),

LIEN (A., v.f.): Hollywood Boulevard, 9- (47-70-10-41).

35-30-401

(43-20-12-06). NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A.

90-53).
NIKITA (Fr.): Gaumont Ambessado,
8- (43-59-19-08); Gaumont Alásia, 14(43-27-64-50); Les Montparnes, 14(43-27-52-37).

ON PEUT TOUJOURS RÉVER (Fr.):
Forum Horizon, 1• (45-08-57-57); Rax,
2• (42-36-83-93); George V, 6• (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde,
9• (43-58-82-82); Pathé Frençais, 9• (47-70-33-88); Lee Nation, 12• (43-43-04-67); Feuvette, 13• (43-31-56-66); Mistral, 14• (45-39-52-43); Pathé Montperneces, 14• (43-20-12-06); Gaumont Convention, 15• (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18• (45-22-48-01).

Hautefeuille, 9- (45-33-79-35); George V, 8- (45-82-41-46); Gaumont Per-nasse, 14- (43-35-30-40). LA PETITE SIRÈNE (A., v.f.) : UGC Montpamassa, 6 (45-74-94-94) ; UGC Triomphe, 8 (46-74-93-50) ; Républic Cinémes, 11 (46-05-51-33) ; UGC

LES FILMS NOUVEAUX Gaumont Pernasee, 14 (43-35-

Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18: (45-

MILLER'S CROSSING. (\*) Film américain de Joel Coen, v.o. : Forum Horizon, 1. (45-08-67-57) ; Pathé Hautefauille, 6. (46-33-79-38(; Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-82-82) ; Sept Parnassiene, 14-(43-20-32-20) ; 14 Juillet Besugre-nelle, 15 (45-75-79-79) ; v.l. :

SOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE, Film portugale de Joac César Monteiro, v.o. : Latina, 4 (42-

MO' SETTER SLUES (A., v.o.) : (mages d'ailleurs, 5- (45-87-18-09). MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRA-

MR ANO MRS SRIDGE (A., v.o.) : Bienvende Montparnasse, 15- (45-44-25-02( : Studio 28, 16- (46-06-36-07), LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.) : Gaumont Ambassade, 6 (43-59-19-08) ; Gaumont Parnasse, 14 (43-

33-30-40].

MYSTIC PIZZA (A., v.o.): Forum
Orient Express, 1• (42-33-42-26);
Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-5992-62); v.l.: Pathé Français, 9• (4770-33-88); Pathé Montpernasse, 1443-20, 12-06).

v.o.) : Studio Galande, 5. (43-54-72-71) : Grand Pevoie, 15. (45-54-46-85).

LE NOUVEAU MONDE (Fr.) : Accatone, 5- (46-33-86-86). ON PEUT TOUJOURS REVER (Fr.):

28-42-27); Pathé Clichy, 18-45-22-48-01).

\*\*OPÉRATION CORNEO-BEEF (Fr.): Gaumont Les Hallee, 1- (40-25-12-12); Geumont Opéra, 2- (47-42-80-33); Rex., 2- (42-36-83-93); UGC Montpernease, 6- (45-74-94-94); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 6- (43-59-19-06); UGC Blarritz, 8- (45-62-20-40); Pathé Français, 9- (47-70-93-88); UGC Lyon Bassille, 12- (43-43-01-58); UGC Gobelins, 13- (45-81-94-95); Miramar, 14- (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); UGC Meillot, 17- (40-68-00-18); Pathé Wepler, 18- (45-22-48-01); Le Gambetta, 20- (46-38-10-96).

OUTREMER (Fr.) : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26). LE PETIT CRIMINEL (Fr.( : Pathé

Gobelins, 13\* (45-61-94-85(; Denfert, 14\* (43-21-41-01); Seint-Lambert, 15\* (45-32-81-68). PINOCCHIO ET L'EMPEREUR DE

PINOCCHIO ET L'EMPEREUR DE LA NUIT (A., v.l.): Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-65(; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-88(. PRETTY WOMAN (A., v.o.): Forum Onent Express, 1- [42-33-42-26); UGC Denton, 5- [42-25-10-30]; UGC Bler-ritz, 8- (45-62-20-40); UGC Opére, 9-(45-74-95-40); v.f.: Miramar, 14- (43-20-89-52).

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v o.) : Reflet Logos II, 5-(43-54-42-34) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). REZ-OE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.)

REZ-0E-CHAUSSEE (Sov., v.o.) Lucernaire, 6: (45-44-57-34) ROUTE ONE-USA [A., v.o.) : L'Entrepôt, 14: (45-43-41-63(, SA)LOR ET LULA (\*) (8nt., v.o.) : Epée de Bois, 5: (43-37-57-47(; Studio Galande, 5: (43-54-72-71) : Lucernaire, 6: (45-44-57-34). LE SANG DES HÈROS JA., v.o.I

Forum Orient Exprese, 1 (42-33-42-26); George V, 8 (45-62-41-48); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20). TAXI SLUES (Fr.-Sov., v.o.(; 14 Jud-let Pamasse, 5- (43-26-58-00).

THE TEMPEST (Brit., v.o.) : Acca-tone, 5- (46-33-86-86). THELONIOUS MONK (A., v.o.) Images d'ailleurs, 5- [45-87-18-09]. TORCH SONG TRILOGY [A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-35) ; Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55).

LES TORTUES NINJA (A., v.l.)

George V, 8· (45-62-41-46); SeintLambert, 15· (45-32-91-68).

LE TRIOMPHE DE 8ASAR (Fr.-Can.( ; Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; Club Gaumont (Publicis 26-12-12); Club Gaumont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97); George V, 6- (45-62-41-46f; La Basulle, 11- (43-07-48-60); Feuverte, 13- (43-31-58-86); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-10-96).

UN FLIC A LA MATERNELLE (A. v.o.) : Forum Oriani Express, 1- (42-33-42-25) : UGC Oanton, 8- (42-25-10-30) : George V, 8- (45-82-41-48) : Pethé Marignen-Concorde, 9 (43-59-82-82(; UGC Normendle, 8- (45-63-18-18); v.f.; Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montpamesse, 9- (45-74-94-94); Peramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille; 12- (43-43-01-59); Disc Lyon Bashie; 12\* (43\*43\*01\*59); Fauvette Bis, 13\* (43\*31\*60\*74); Mistral, 14\* (45\*39\*52\*43); Pathé Montpernasse, 14\* (43\*20\*12\*06); UGC Convention, 15\* (45\*74\*83\*40); Pathé Clichy, 18\* (45\*22\*46\*01); Le Gambetta, 20\* (46\*36\*10\*96).

betts, 20- (46-36-10-96).

UN THE AU SAHARA (Brit., v.o.): Lucemeire, 6- (45-44-57-34); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60).

URANUS (Fr.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Pethé Impérial, 2- (47-42-72-52); George V, 8- (45-62-41-46); Fauvette, 13- (43-31-56-88); Les Montparnos, 14- (43-27-52-37). 27-52-37). LE VENT DE LA TOUSSAINT (Fr.) :

Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-76-38). LA VILLE LOUVRE (Fr.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). VINCENT ET MOI (Fr.-Car.) : Latina,

4- (42-78-47-86). LES SÉANCES SPÉCIALES A LA POURSUITE D'OCTOSRE ROUGE (A., v.o.) ; Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) rner, 17 h 30, ven. 13 h 45, dim, 17 h 45.

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS (A., v.o.) : Escurial, 13- (47-07-28-04) mer., sam., dim. 10 h (- de 15

CASASLANCA (A., v.o.) : 5aint-Lambert, 15- (45-32-91-68( mer., ven., lun. 21 h. LES CHAUSSONS ROUGES (A., v.o.) : Vendome Opéra, 2. (47-42-87-52) eéances mer., sem., dim. 13 h 45, 18 h 15, 18 h 45, 21 h 15

film 15 mm après.
CHÈRIE, J'A! RÈTRÈCI LES
GOSSES (A., v.f.): Saint-Lembert, 15(45-32-91-68) mer., ven. 17 h.
LE DÈCALOGUE 10. TU NE CONVOITERAS PAS LES BIENS D'AUTRUI (Pol., v.o.(: 14 Juillet Par-nasse, 6 (43-26-68-00) mer. à 22 h 10 film 10 mn après.

LE DECALOGUE 9, TU NE CONVOITERAS PAS LA FEMME D'AUTRUI (Pol., v.o.(: 14 Juillet Par-nasse, & (43-26-58-00) mer., avec. DUNE (A., v.o.) : Grand Pavols, 15-(45-54-48-85) mer. 21 h 15. EMMANUELLE (\*\*) (Fr., v.o.( : Studio Gelende, 5- (43-54-72-71) mer.

EXCALISUR (A., v.o.( : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) mer., mar. 21 h, ven. 19 h, sam. 21 h 30, lun. 18 h. FANTASIA (A., v.l.) : Denfert, 14 (43-21-41-01) mer., jeu., ven., dim., lun. 15 h 30, sam., mer. 18 h.

GÉNÉRATION PERDUE (A., v.o.) Grand Pavols, 15 (45-54-48-85) mer. 15 h 30, ven. 22 h 15. INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISAGE (A., v.l.) : Grend Pavois, 15- (45-54-46-85) mer., lun. 17 h, sam.

JEAN GALMOT AVENTURIER (Fr.):

Imegee d'eilleurs, 5. (45-87-18-09) mer. 20 h, sam. 15 h 30, dim. 13 h 45, JULES ET JIM (Fr.): Les Trois Luxembourg, 9- (46-33-97-77( mer., ven., dim., mer. à 12 h. MACSETH (A., v.o.): Action Chris-tine, 6- (43-29-11-30) seances mer., ven., dim., mer. à 14 h, 18 h, 18 h, 20 h, 22 h film 5 mn après.

20 h, 22 h film 5 mn après.

MACBETH (Brit., v.o.( : Studio des Ursufines, 5- (43-26-19-09) mer., sam., lun. 17 h 50.

MARY POPPINS (A., v.f.( : Républic Carémas, 11- (48-05-61-33) mer., jeu., ven., sam. 15 h 30.

1984 (Brit., v.o.( : Studio des Ursufines, 5- [43-26-19-09) mer., lun. 22 h, mar. 18 h.

MYSTERY TRAIN (A., v.o.( : Denfart, 14- (43-21-41-01) mer, 21 h 50. NETCHAIEV EST DE RETOUR (Fr.) Studio 28, 18- |46-08-38-07( mer., jeu. 19 h, 21 h.

ORPHÉE (Fr.): Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34) mer. 11 h 50. PRINCESS SRIDE (A., v.I.(: Grand Pavois, 15: (45-54-46-85) mer., sam. 13 h 45. LA PRINCESSE ET LE PETIT POIS (Sov., v.f. (: La Berry Zèbre, 11- 143-57-

51-55) mer. 16 h. LA RÈGLE DU JEU (Fr.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-81-68) mer., sam. 19 h. SCIUSCIA (It., v.o.( : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) mer., jeu.,

ven., sam., lun., mar. à 12 h T.U. : 20 SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A. v.o.( : 5tudio des Ursulnes, 5- (43-28-

19-09) mer. 20 h 15. SWEET MOVIE (\*\*) (Fr. -Can., v.l.) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71( mer. 18 h 10. TEX AVERY CARTOONS N- 3 (A. v.o.) : Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55( mer. 17 h 30.

THE HIT (Brit., v.o.(: Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) mer., jeu., von., sam., lun., mar. à 12 h T.U.: 20

T)LAJ (burkinabé, v.o.( : Images d'ailleurs, 5- (45-67-18-09) mer. 18 h. jeu., lun. 16 h. ven., sam, 14 h, 20 h 30, dim. 12 h, 20 h 30. 37-2 LE MATIN (\*( |Fr.( : Studio Galende, 5- (43-54-72-71) mer., sam.,

LES VOYAGES OF GULLIVER (A.) : Escurial, 13- (47-07-28-04) mer., dim. 10 h (- de 15 ans : 15 F). ZAZIE DANS LE MÉTRO (Fr.) : Oentert, 14 (43-21-41-01) mer. 17 h 40.

LES GRANDES REPRISES AFRICAN QUEEN (A., v.o.( ; Action Rive Gauche, 5 (43-29-44-40). BRAZIL (Brit., v.o.(; Studio Galande, 5• (43-54-72-71).

PARIS EN VISITES

«Les invelides et le tombéeu de

« L'Opéra-Bastille » (places limité

métro Bastille, rue de la Roquette.

d'entrée (P.-Y. Jaslet).

martre (Paris autrefols).

sance de Paris).

**MERCREDI 27 FÉVRIER** « Hötels et jardins du Marsie, Place des Vosges», 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). « L'Opéra Garnier », 13 h 30, hall

l'Empereur », 14 houres, cour d'hon-neur, statue de Nepoléon (Connais-CONFÉRENCES Salle Psyché, 15, rue Jean-Jac-ques-Rousseeu, 15 heuree : « Les vertus des plantes sauvages comesti-«L'île de le Cité, des origines de Paris eux traveux d'Heussmann», 14 h 30, 4, rue du Faubourg-Mont-

blee », evec le docteur Meemer «Hôtels de la rue des Francs-Bour-geois», 14 h 30, mêtro Chemin-Vert (Paris pintoresque et Insolite). (Usfipes). 30, avenue George-V. 16 heures : \*Chempollion le découvreur », par

J. Lecoulure (Espace Kronenbourg Aventure). dans l'ordre des errivées), 12 h 30, Temple de Port-Royal, 18, bouledemeures du dix-septième et du dix-huitième siècle: Boulie et Cressent», 14 h 30, métro Palaie Royal, sortle place Colette (Paris et son histoire). et foi » : « Le cantique des quantiques », evec E. Bernerd-Weil, A. Hou-ziaux et J.-P. Pharabod. Entrée libre

(Eglise rélormée de Port-Royal).

Le Monde EDITIONS

# DE GAULLE ET Le Monde

Pierre Sainderichin D'étranges liens ont existé - 25 ans durant — entre le chef d' Etat pas comme les autres et le journal diffé-

rent des autres. L'histoire croisée des deux "institutions" racontée avec chaleur et sans concession par un témoin attentif.

EN VENTE EN LIBRAIRIE

Le Monde **ARTS ET SPECTACLES** 

### **AGENDA**

#### MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le mercredi 27 février Très nuageux, souvent pluvieux



SITUATION LE 26 FÉVRIER 1991 A 0 HEURE TU



Plusieurs zonee pluvieuses traverseront la France au cours de ces trois jours. Elles s'accompagneront de vents assez forts sur les côtes. Les tempéralures seront conformes eux valsurs de

Jeudi : nueges, plules et vent. - De l'Alsace et de la Lorraine à le Franche-Comié, à Rhône-Alpes, à la Provence, à la Côte d'Azur et à la Corse, il y aura peu ds pluie en pleins et de neige audessus de 1 200 mètres environ. L'eprès-midi verra le retour de bons moments ensolaillés.

Oes Ardennes ou Bassin parisien, au Csntra, au Messif csntrel ainsi que sur ou 10 degrés.

l'Aquitalne et Midi-Pyrénées après des éclaircies le matin, le ciel se couvrire et il pleuvre l'après-midi ou le soir.

Sur la Normandie, la Bretagns, les Pays de Loire et Poitou-Charentes, le clel sera couvert avec de le pluie uns bonne partie de la journée. Le vent du sud-ouest souffiera fort

par moments sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Le metin, il fera de 1 à 4 degrés en

général, un peu plus doux sur les côtes méditerranéennes, de 6 à 8 degrés. L'après-midi, il fera de 10 à 13 degrés à l'exception du Nord-Est et de l'Est, où le mercure plafonnera vers 9

PRÈVISIONS POUR LE 28 FÉVRIER 1991 A 12 HEURES TU



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |           | 4.5                                      |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i <b>N</b> rf≨                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPÉRATU:<br>Valeurs<br>le 25-02-1991 à 6 h                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |           |                                          |                                                                                                                                                                                 | ps ob:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| FRANCE  AJACCIO   16 BIARRITY   19 BORDEAUX   16 BOURGES   15 SREST   14 CAEN   13 CHERBOURG   11 CLERHONT-PER   17 DIJON   16 GRENOSIE 9-3R   16 LILLE   10 LIMOGES   17 LYON   16 MARSEILLE-MR   12 NANCY   13 NANTES   15 NICE   16 PARIS-MONTS   13 PAU   13 PAU   13 PAU   13 PAU   15 STETIENNE   16 STEASBOURG   12 | 7 D TOURS. 9 D ALGER. 6 B AMSTE 6 B AMSTE 6 B AMSTE 6 B BELGR. 8 C BARCLIN 11 D BELGR. 11 D BELGR. 12 D DAKAR. 4 D DELHL. 7 D DJERBA 9 D GEREVE 10 D HONGKO 7 D ISTANBI 7 3 JÉRBAB 8 Ď LE CAIR | SE        | 6 D<br>23 A<br>8 D<br>5 C<br>28 N<br>8 D | LUXEMBE<br>MADRED.<br>MADRAS<br>MEXICO.<br>MILAN<br>MONTES<br>MOSCOU.<br>NAIROSI<br>NEW-YOR<br>OFALMA-D<br>PÉRIN,<br>EIGOBIA<br>STOCKHO<br>STOCKHO<br>STOCKHO<br>TOKYO<br>TURNS | 14 SCH 15 SCH 17 | 6 D<br>7 D<br>12 N<br>11 6<br>4 D<br>-17 D<br>3 N<br>18 D<br>2 C<br>0 D<br>5 O |
| averse brume o                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C D ciel douges                                                                                                                                                                                | N<br>ciel | O                                        | Pluie                                                                                                                                                                           | T<br>tempère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #<br>Réige                                                                     |

TU = temps universsl, c'est-à-dira pour la Franca : haure légale moins 2 heurs en été ; heurs légale moins 1 heurs an hivar. (Document etable avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### **RADIO-TÉLÉVISION**

TF 1

A 2

22.20 Documentaire :

23.15 Journal et Météo.

FR 3

22.15 Journal. 22.35 Télévision régionale.

23.30 Sport : Basket-ball,
Coupe d'Europe des veinqueur
demi-finale (Seragosse-Cholet).
0.45 Variétés : Eurotop.

13.35 Série: Alerte à Malibu. 14.30 Club Dorothée. 17,25 Série : Chips.

18.20 Jeu : Une famille en or.

La roue de la fortune.

19.45 Divertissement :
Pas folles, les bêtes l
19.50 Tirage du Loto.

0.00 Au trot. 0.05 Journal, Mété

17.05 Eve raconte.

FR 3

George Sand (8 partie).

17.25 Jeu:

0.30 Série : Intrigues.

13.45 Feuilleton : Générations. 14.30 Eric et toi et moi.

16.30 Jeu : Le chevalier du labyrinthe.

19.20 Jeu :

18.50 Feuilleton : Santa-Barbara,

20.00 Journal, Tspis vert, Météo et Loto. 21.00 Variétés : Sacrée soirée.

22.55 Magazine :
En quêta de vérité.
Présenté par Jean-Pierre Foucault.
L'incendie du 5/7 en 1970.

20.35 ▶ Téléfilm :

20.50 Cinéma :

0.45 Au trot. 0.50 Journal, Météo et Bourse.

Au-dessus du volcan. D'Alain Tader.

23.40 Spécial Golfe. 0.10 Musique : Jazz à Antibes. Dizzy Gilespie (3- partie).

Marche, crève ou rêve. De Jean Schmidt.

Police academy 2, eu boulot. 
Film américain de Jerry Paris (1984).

20.55 Cînêma :

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : 

signale dans « le Monde radio-télévision » ; D Film à éviter ; » On peut voir ; » Ne pas manquer ; » Elle Chef-d'œuvre ou classique.

### Mardi 26 février

1.35 Magazine : Espece francophone.2.00 Musique : Carnet de notes. L'Africain. 
Film français de Philippe de Broca (1982).
Avec Catherine Denauve, Philippe Noiret,
Jean-François Balmer.

22.50 Magazine: Ciel, mon mardi I
Invité: Carole Bouquet.

**CANAL PLUS** 20.30 Cinėma :

L'amour est une grande aventure. = Film américain de Blake Edwards (1988).

22.05 Flash d'informations. 22.10 Cinema :

Haute sécurité. Film eméricain de John Flynn (1989) (v.o.). 23.55 Cinéma : Critters 2. a Film américain de Mick Garris (1887).

LA 5

20.45 Cinéma : Conan le barbare. 22.55 Cinė Cinq.

23.00 Cinéma : Sexy dancing. 
Film italien de Joe D'Ameto.

0.35 Journal de minuit.

M 6

20.35 Téléfilm : Le désert blanc. De Michael Scott. 22.15 Série : Brigade de nuit. 23.10 Magazine : Vérrus, 23.40 Six minutes d'informations.

23.45 Magazine : Dazibao. 23.50 Musique : Boulevard rock and hard.

2.00 Rediffusions.

LA SEPT

21.05 Magazine : Megamix. 22.00 Magazins : Dynamo (Le vie) 22.30 Téléfilm : Le lutteur. De Vala las

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Archipel science. Le bestiaire de notre intestin Grand angle. Ces peurs qui nous dérangent maitus et phantasmes (rediff.)

22.40 Les nuits magnétiques. Kiga l'Indienne, ou la compagne de Gusio-rowski.

0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Rock en RDA.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct de Lille) : Variations sur un thème rococo pour violoncelle ul orchestre op. 33, de Tchaikovski Concerto pour violoncelle el orchestro, de Ligeti; Symphonie nº 4 en mi bémol majour, de Bruckner, par l'Orchastre national de Lille, dir.: Gaetano Delogu; sol: Mildos Perenyi, violoncelle. 23.07 Poussières d'étoiles.

### Mercredi 27 février

21.00 Téléfilm :

La randonnée tragique. Quarre fammas et leurs guides poursuivis par une bande de néonazis.

22.25 Flash d'informations. 22.35 Cinéma :

Maman. ■■
Film français de Romain Goupil (1989).
Avec Anémone, Arthur H, William Lafon. 0.00 Cinema:

Justice est faite. 

Film français d'André Cayatte (1950). Avec Claude Nollier, Michel Auclair, Raymond Bussières.

1.40 Cinéma:

L'homme et l'enfant. 
Film français de Raoul André (1956). Avec Eddie Constantins. Folco Lulli, Juliette Gréco.

LA 5

13.30 Série : Arabesque. 14.25 Séria : Le renard.

15.30 Série : Bergerac. 16.30 Dessins animés. 18.40 Série : K 2 000. 19.30 Spécial Golfe.

20.00 Journal. 20.33 Droles d'histoires. 20.40 Histoires vraies. Des chiffres et des lettres junior.
17.55 Magszine : Gigs.
19.00 Série : Mac Gyver.

Pop stars. londraire d'une idole de la chanson. 22.20 Oébat : Le show-business. 0.00 Journal de minuit. 0.10 Feuilleton : Les Thibault

M 6

13.25 Série : Madame est servie (rediff.). 13.55 Téléfilm :

18.05 Série : Supercopter. 19.00 Série :

20.00 Série : Madame est servie.

22.20 Série : Equalizer.

23.15 Documentaire :

2.00 Rediffusions.

LA SEPT

La petite maison dans is prairie.

19.54 Six minutes d'informations.

20.35 Téléfilm : Danger... séducteur l

Le glaive et la balance.

16.30 Documentaire : Histoire parallèle.

Le glaive et la belance : Succès (Les extra-vegants) : Le chant du carf : Parcours senté (Spécial eports d'hiver) ; La Tenzanie.

0.05 Six minutes d'informations.
0.10 Magazins : Dazibao.
0.15 Musique :
Boulevard des clips.

19.00 Sene: Mac Gyver.
20.00 Journsl et Météo.
20.50 > Série: Scoop.
Années de plume, années de plomb.
Luttes de pouvoir dans un grand quotidien
22.15 Documentaire: Far West.
De Michel Honorin. 2. La Côle-d'Ivoire. 23.15 Journal et Météo. 23.15 Journer et Meteo.
23.40 Spécial Golfe.
0.10 Magazine : Prolongations.
Spécial Tennis. Une fille de gisce et de feu. 15.40 Jeu : Quizz cœur. 16.15 Série : Vegas. 17.05 Hit hit hit hourra !

13.35 Série: Chers détectives.
14.30 Msgazine: Montagne (rediff.).
15.05 Magazine: Objectif Tintin.
16.20 Jsu: L'œuf de Colomb.
17.05 Magazine: Une pêche d'enfer. 17.30 Amuse 3. 18.10 Magazine : C'est pas juste. 18.30 Jeu:

Questions pour un champion.

19.00 Le 19-20 de l'information.

De 18.12 à 19.30, le journal de la région. 20.05 Divertissement : La classe. 20.40 Magazine: La marche du siècis.

Quand je serai grand... l'univers des cinq-six ans. invité : Laurent de Brunhoff, dessi-nateur de Babar. 22.20 Journal. 22.40 ► Magazins :

Faut pas rever. Hutteriles : les colons de Dieu ; Soudan : Suakin ; Irlande : portraits croqués. 23.35 Magazine : Minuit en France. Culture en herbe, ds Guy Cleisse et Bernerd Férie.

0.05 Musique: Carnet de notes. La mémoire en chentant : On ira pendre notre linge sur la ligne Slegfried, par Ray Ventura el son orchestre.

**CANAL PLUS** 

13.30 Téléfilm : Ballade pour un traitre. 15.35 Téléfilm : La femme des autres. 17.05 Documentaire : Le monde secret des baleines. 18.00 Canailla peluche.

18.30 Dessins animés : Ca cartoon. 18.50 Top albums. 19.20 Magazine : Nulle part silleurs. 20.30 Cinéma dans les salles.

→ En clair jusqu'à 21.00 —

17.25 Magazine : Megamix. De Mariun Meissonnier.

18.20 Vidéo : Le géant. De Michael Klier. 19.45 Cinema d'animation :

images (Le jour avant : Le charme distret de la diplomatie). 19.55 Chronique : Le dessous des cartes.

20.00 Documentaire : Musiques noires (3). De Claude Fléouter. 21.00 Documentaire : Kafr qar'a-Isarël. De Nurth Aviv et Eglad Errera.

22.10 Cinème d'animation : (La traversée de l'Atlantique à la rame). 22.30 Cinema:

Noce en Galilée. 
Film franco-belge-palestinien de Michel Khleifi (1987).

### FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. Le fleuve des rencontres. 21.30 Correspondences.

Des nouvelles de la Belgique, du Canada e: de la Suisse.

22.00 Communauté des radios publiques de langue française. 22.40 Les nuits magnétiques.

Cimetières militaires. 0.05 Ou jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda. Rock en RDA.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 30 juin 1971 au Théâtre des Champs-Élysées) : Appalachian spring, Concerto pour piano el orchestre, Inscape, Symphonie nº 1. Old american songs pour baryton et orchestre, Twelve poems of Emily Dickinson, de Contrada and Contra Copland, par l'Orchestre national de l'ORTF, dir.: Aaron Copland: sol.: Noel

23.07 Poussières d'étoiles. Jazz club en direct du Sunset à Paris. Le quartette du saxophoniste Eric Barret avec Marc Ducret guitare, Hélène Labarrière, contrebasse, Peter Gritz, batterie.

7,10

7-11: 7-5

---

القريد د. **الداند**انت

400 ينج و

200

- 44 -

-

- 4

\*\*\* T

Sec.

TYPE I

----

The second f irenge

-

APELL :

1.5 5 5 55

10 CAR

or the same of the

- . . .

Du lundi au vendradi, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GLBERT DENGYAN avec ANNICK COJEAN et la collaboration du « Monde ».

| ļ | Audience TV du 25 février 1991                                | Le Monde /         | SOFRESNIELSEN   |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|   | Audionce instantanée, France entière 1 point = 202 000 fayers |                    | SALUE 2 MIETREN |
| ŀ | FOYERS AVANT                                                  | - ···- <del></del> |                 |

| HORATRE        | FOYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(en %) | TF 1                  | A 2              | FR 3               | CANAL +           | LA 5             | Me                  |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 19 <u>h</u> 22 | 60,5                                    | Santa Barbera<br>20,6 | McGyver<br>10,7  | 19-20<br>20.4      | Nute part         | K 200∂<br>4,1    | Popula marson       |
| 19 h 45        | 63,3                                    | Roue fortune<br>24,2  | McGyver<br>14,0  | 19-20<br>14,1      | Nulle part<br>3,3 | Journel<br>e.E   | 9.5<br>Pante masson |
| 2D h 18        | 75,8                                    | Journal<br>33,2       | Journal<br>18,9  | La classo<br>7,8   | Nulle pan<br>2,9  |                  | Mr. est surved      |
| 20 h 56        | 75,1                                    | imogène<br>30,2       | Chiffres<br>15,6 | Ruée Ouest<br>9,7  | Piranhe 2<br>2,0  | Telemari<br>9.8  | Prem strains        |
| 22 h 8         | 64,2                                    | Imogène<br>26,7       | Chiffres<br>8,4  | Ruée Ouest<br>9,8  | Tueurs            | Telemark         | Prom desert         |
| 22 h 44        | 42,0                                    | Médiations<br>S.8     | 20 ans<br>8,8    | Ruée Ouest<br>11,6 | Tueres<br>O,9     | Telomark<br>13,6 | Honglong            |



### Boeing sans peur

La Company

No second second

li fevrier

La guarre du Golfe n'ast-ella qu'une courte et désagréable psrenthèse dans le développement inéluctable de l'aviatin n commerciala ? Et les Cassendre qui ont prédit una crise sans précédent du transport eérien en seront-ils pour leur frayeur vaine? A écouter la premiar conatructaur d'aviona du monda, Boeing, on serait tenté de le croira.

Comme il la fait à Intervelles

réguliers, l'avionneur américain actuslise sea prévisions juaqu'en l'an 2 005 at ses calculs s'avèrent particuliàrement aptimistes. Pas da problèma pour la damanda, sujourd'hui tarie par les combats. M. John Hayhurst, vice-présidant marketing de Boeing Commercial Airplane. voit plua loin : « Historiquement, chaque fois que le marché e subi une interruption dens son dévaloppamant, déclara-t-il, il s'ast toujours rétabli à des niveaux de progression supérieurs à ceux au'il connaiseait auparavant. La forca de l'économia internationale est vitele pour natre merché ; or le monde est aujourd'hui en bien meilleure santé qu'au cours des deux précédentes crises de l'énergie. » Et M. Hayhurst de canclure en notant l'excellence das niveaux de productivité, l'abandanea da le mein-d'œuvra quelifiée et l'ouverture des merchés : « Tous les éléments da base sont en place pour une éconamie mondiale

Les compagnies éériennes seront de plus an plus rentables grace à una stabilisation du cours du pétrole à 21 dollera. Les baisses de tarifs qui s'ensuivront inciteront les clients à multiplier leurs voyages. Le responsable des prévisions da Boeing prend la précaution de souligner qua la congestion des aéroports, l'endattemant maseif des transporteurs et le manque de pilotes ont été pris en compte. Boeing n'hésite donc pas ennuelle du trafic eu cours des quinza prochaines ennées.

florissante. »

Pour les evionneurs, ces lendemeins qui chantent signifieront la vente de 9 000 evions à réactinn, pour une valaur de 617 milliards de dollers (3 150 milliards de francs) d'ici à 2 005. Chaque année, les compagnies . eériennes prendront livraison de nouveeux appareils pour 41 milliards de dollars (210 milliarda de francs), à comparer à une moyenne annuelle de 16 milliards (81 milliards de francs) eu cours des deux dernières décennies.

Autrement dit - camme le chante le « tube » eméricaln e dont'worry, be happy ». C'est-à-dire : pas de panique l

#### PÉTROLE = Prix du baril de pétrole brut (en dollars)

25 fev. per copport à la vecte WTI (West Texas 17,94 + 0,03

26 Ev. Bregt à Landres à 16,60 + 0,25

Les marchés pétrollers, à l'image de la veille, étaient encore caimes, jeudi matin, maigre une légère hausse des cours du brent à Londres dès l'ouver-ture. Selon un spécialiste, les marchés entrent dans une phase de consolida-lion. Les niveaux de cours sont proches de ceux qui étaient patiqués proches de ceux qui étaient pratiqués avant que ne débute la crise du Golle. Techniquement, le pércole but a déjà trop baissé, et fondamentalement la pression est l'oujours à la baisse, à moins que les Saoudless ne décident de freiner leur production.

### M. Charasse confirme qu'il n'y aura pas

Le ministre délégué au budget, M. Miehel Charasse, s'est félieité, lundi 25 février sur France Info, de la décision de l'émir du Koweit, le cheikh Jaber Al Ahmed Al Sahah, de verser un milliard de dollars (einq milliards de francs) à la France pour contribuer à la libération de son pays. « C'est un geste que j'apprécie», a enmmenté le ministre, qui en a conclu « qu'il n'y aura pas d'impôt de guerre » pour

d'impôt de guerre

Les Knweitiens ont a versé 6,6 milliards de francs à lo Grande-Bretagne, qui est plus engagée que nous. Danc celo rétablit l'équilibre des choses », a expliqué le ministre délégué. « Cinq milliards de crédits supplémentoires qui tombent dans l'escarcelle de l'Etat, c'est autant de mou supplémentoire qui est donné ou gnuvernement pour éviter d'imposer trop d'efforts oux budgets ministériels, ou éventuellement demain oux contribuables », a aussi expliqué M. Charasse.

### Le Koweït accorde un milliard de dollars à la France

### Le prix de l'engagement

par Érik Izraelewicz

POUR sider la France à financer sa participation à la guerre, le Kowelt va lui verser 1 milliard de dollare (environ 5 milliarda de francs). L'émir du Kowelt l'a fait savoir directement, fundi 25 février, au président de la Républiqua. Une bonne nouvelle pour les finances de l'Etat : M. Michel Charasse, ministre délégué au budget, n'a pas manqué de e'en félicher immédiatement. Un dan toujours bon à prendre, mais les Français aimeraient sens doute aussi participer plus activement à la prochaine reconstruction du pays.

Le chèque que l'émir s'apprêta à signer « ast un gesta que j'appré-cie», s commenté lundi soir M. Charasse, aloutant : «C'ast une grosse contribution, mais qui n'a rien d'excaptionnal. » Effactivament, le guerra du Golfe n ceci d'original qu'elle réunit, su sein des forces alliées, deux types da pays : ceux qui ont de l'argent mais des armées maigrichonnes (le Kowett, l'Arabie sacudite, mais sussi l'Allemagne et

le Japon) et ceux qui ont de puissantes forces militaires mais pas beaucoup de moyens financiers (les Etets-Unis, la Grande-Bretagne et la France). Tels des mercenaires, ces derniers travaillent donc au service de l'ansamble du camp anti-irakien avec l'argent des premiers. L'affort de guerre des Etats-Unis

- le pays le plus endetté du monde - est sinsi financé pour l'essentiel par Ryad et le Koweit, ainsi que par le Japon (qui a promis 9 milliards de dofars à la coalition) et l'Allemagne. La Grande-Bretagne e recu dea fonds de ces mâmes paya. Le Kowait, an particuliar, lui a déjà ennoncé une aide de 1,3 miliard de dollars (environ 6.6 milliards de francs). Londres étant sur le terrain devantaga engagé que Paris. Ces dons ne seront pas illimités : d'ores at déjà, et malgré l'importance da leur fortune, le Koweit et l'Arabie saoudita ont fait connaître leur intention d'amprunter sur les marchés internationaux. Qui seront les

Jusqu'à la fin du mois de janvier, refusant d'avoir à faire la manche,

Paris affirmait pouvoir financer so: affort de guerre sans aide exté-rieura. Début février, l'analyse a changé. Ls gouvernement a fait savoir à Bruxalles qu'il est prêt à acceptar un soutien da la part da ses partenaires de la CEE non engagés militairement. Le premier minis-tre, M. Michel Rocard, avait discuté avec l'émir du Kowelt à Taef le 14 février de l'affre d'une aida financière. Elle est aujourd'hui acquise.

Les Français n'auront done pas à faire des sacrifices excessifs. L'opération « Daguet » st sea coûts indi-rects devrait peser autour de 6 mil-liards de francs. L'aide kowettenne couvre pratiquement ces dépenses. M. Charasse a pourtant réaffirmé la nécessité de réaliser 12 milliards d'économies budgétaires, un montant évalué an tenant compte du cadeau koweitien. Mais ce don per-

prêteurs? Les Allemands et surtout met au ministre du budget d'annoncer avec fermeté qu'il n'y aura pas

> Comme d'autres pays, notamment la Turquie, l'Egypte et la Jor-danie, la France reçoit des dons pour sa contribution à la libération du Kowaît. Il sambla toutafois qu'ella soit pour l'instant quelqua peu à l'écart des grandes négociations autour de la reconstruction du pays. Les marchés sont importants, gigantesquaa - un coût total qui avoisinerait déjà las 100 millierds de dollars. Ils aont presque totalemant monopolisés par des firmes américaines et britanniques. (Lire cidessous.) Espérons, pour la délégation d'industriels français qui doit se rendre à Taéf les 9 et 10 mars prochain, avec à sa têta M. Jean-Marie Rausch, le ministre du commarce axtérieur, qua tous les contrats importanta n'auront pas été déjà

### La reconstruction de l'émirat

### Les entreprises britanniques refusent de laisser les Américains s'emparer seuls du marché koweïtien

Lee entreprises internetionales se battent pour arracher les contrats pour le reconstruetion du Koweit après le guerre. En reconnaissance de l'effort militeire des Etats-Unis, les autorités koweftiennes en exil ont attribué l'essentiel des premiers contrets à des firmes eméricaines. La meîtrise d'œuvre de cet effort est le plus souvent assumée par les filiales britanniques de ces multinationales amáricaines qui se taillent le part du lion du « chantier du siè-

Correspondance

Le building de verre et de métal qui écrase de sa masse les petites maisons victoriennes de Hammers-mith Road, dans l'ouest de le capitale, ne paie guére de mine. Impressinn trompeuse: c'est à Bechtel House, siège de la filiale britannique de la Bechtel Carporaion, l'une des plus grosses entreprises mandiales de construction que se prépare la remise sur pied de l'industrie pétrolière du Koweit

Bechtel Carp., compagnie basée à San Francisca, e en effet été conisie par le «programme d'ur-gence pour le redressement du Koweit » (KERP) comme maître d'œuvre de ce chantier princitaire de l'après-guerre. La Kuwait Petroleum Company (KPC) a parrainé Bechtel Carp.

> Rien de signé avant la libération

C'est que l'affaire est de taille : la remise en marche de l'industrie pétrolière pourrait coûter quelque 20 milliards de dollars (plus de 100 milliards de francs), à en eroire l'Oxfard Institute far Energy Stu-dies, un think thank spécialisé dans les affaires énergétiques, qui a tenu compte dans ses estimations de la politique de la terre brûlée prati-quée par les trakiens.

e Nous avons eu des canversaunns avec les Koweiliens, qui nous ont invité, à participer à la recons-truction de leur pays mis à sac.

Rien ne scro signé avant lo libéra-tion. Si nous avons déjà travaillé au Koweit avont l'invasion sur quelques projets d'extraction de pétrole, nnus sommes surtuut présents en Arabie saoudite » : visiblement, le porte-parole de la firme refuse de parler de l'après-guerre alors que le conflit n'est taujaurs pas terminé. Mais la sneiété d'Hemmersmith, qui abrite le siège des activi-tés « Proche-Orient » de Bechtel, n'attend pas que l'nurs snit tué avant d'en vendre la peau. L'appel d'offres qu'elle vient de lancer pour une unité de dessalement de l'eau de mer, un générateur électri-que et des cuisines roulantes de

BechtelUK est aussi partie pre-nante de l'accord passé le 22 janvier entre le gouvernement kowel-tien, via le KERP, et le service de génie de l'armée de terre améri-caine (US Army Corps nf Engi-neers - USACE), portant sur un premier contrat de 46 millines de dollars pour dresser un état des lieux et planisser la phase d'urgence de reconstruction de quatrevingt-dix jours. On estime à 500-800 millions de dollars le coût total de cette première tranche de travaux. Chaque contrat de soustraitance de l'USACE veut entre 2 et 6 millions de dollars. L'armée américaine a défini sept domaines princitaires : nettoyage et réparations, rontes, égouts, traitemens des caux, installetinns portuaires, aéroports, électricité.

Bechtel UK est aussi bien placée pour le travail de reconstruction générale. Le consultant amèricain Ralph M. Persons Company est favori pour coordanner le superchantier. Les conversations entre le KERP et certains groupes améri-cains sont déjà très avancées. Citons Raytheon (aéroports), qui e fait récemment paraître une petite annonce dans la presse spécialisée londonienne ainsi libellée : « A lo recherche de fournisseurs pour systèmes de novigotion, de cantrôle oèrien, de balises... pour lo reconstruction du Koweït. Raytheon Service Company (Etots-Unis)-Valeur; 5,7 millions de dollars».

L'antsone britannique de Bechtel négocie la création de joint-ventures communes avec des

filiales de groupes de travaux délai supplémentaire de publics hritanniques. Les noms de Trafalgar House, Costain et Taylor Woodraw - bien implantés au Koweit avant le guerre en raison du rôle historique joué par la Grande-Bretagne, ex-puissance tulélaire - sont couramment cités, Parmi les autres compagnies eméricaines mentinnnées figurent Santa Fe (gaz), Fluor Daniel, Me Dermott et Foster Wheeler (pétrochimie) .

KERP propose et Taef dispose

Mis en place à Washington avant même le début des hostilités, sous la direction du représentant kower-tien auprès de la Banque mondiale, le Kuweit Econnmie Reconstructinn Project est chargé d'attribuer les fameux contrats de reconstructinn. Mais la décision finale appartient au directeur de la commis-sinn, M. Ibrahim Af Shabeen, ancien secrétaire d'Etat au logement, basé à Damman (côte est de l'Arabie sanudite), au vingtdeuxième étage de l'hôtel Oberoi. Ce deroier dépend directement de l'émir du Koweit et du premier ministre, le prince héritier, instal-lés à Taef. Le KERP propose, Taef dispose... Les responsables britanniques,

qu'ils soient politiques ou appar-tiennent au monde des affaires, ne cachent pas leur inquiétude de voir l'essentiel des contrats accordés à des compagnies américaines, en reconnaissance du rôle joué par les Etats-Unis dans le conflit. e Nous ne travaillons pas contre les Améri-calns. Il n'empêche que, soutenus par leur gouvernement, ils font la pluie et le beau temps. Même si le Koweit est un gros morceau et qu'il y a de la place pour tout le monde, il va falloir se battre », reconnaît-on chez le consultant W. S. Atkins. qui s'est placé sur les rangs. A le fureur du ministère britannique du commerce et de l'industrie, les entrepreneurs d'Albion n'ont eu que deux jours pour soumettre leurs propositions à l'USACE, con-tre quinze jours pour les sous-traitants américains. Après interventioo expresse des autorités de Londres auprès du Pentasone, un

sept heures leur a été généreusement accordé.

Les milieux koweitiens de Londres se veulent apaisants : «Les Américains ont beaucoup fois pour l'émirat, mais pas tout. Les Koweitiens sauront remercier tous ceux qui les ont soutenus dans la guerre contre l'Irak, affirme M. Christopher Keen, directeur général de l'United Bank of Kuwait, un établissement très actif dans le financement des contrats de reconstruction; les Français et les autres ne seront pas oubliés, a Reste que l'or-gueil des Français, fascinés dans le passé par l'Irak, et qui avaient délaissé le Koweit, risque d'être mis à rude épreuve dans l'attribution des grands contrats.

La merice koweïtienne est-elle trop belle? Le principal point noir dans ce tableau concerne le problème du financement du coût de le reconstruction, qui pourrait atteindre 50 milliards de dallars sur dix ans. Les engagements pris soutenir l'effort de guerre des coalisés atteignent 20 milliards de dollars. Or les revenus financiers des placements effectués sur les places internationales avant l'invasinn devraient s'élever à 9 milliards de dollars en 1990.

Pour la City, les responsables de la «tirelire» knweitienne nnt le eboix entre trois formules pour. payer l'énorme chantier de l'après guerre : la liquidation des avoirs extérieurs, les emprunts auprès de banques internationales en se servant des avoirs extérieurs (par exemple les revenus du pétrole) comme carantie la constitution de inint-ventures evec des associés étrangers.

Tel n'est pas le mnindre paradoxe de cette situation qui en' compte tant. En fin de compte les conditions financières proposées par les soumissinnaires peseront autant que les facteurs poliques dans les choix stratégiques des Knweitiens en mal de liquidités. Pour l'heure danc, rien n'est.

MARC ROCHE

#### Les avoirs des banques pourraient être débloqués à la mi-mars

Les nvoirs des hanques commerciales koweniennes, qui nvaient été soustraits à la convoitise irakienne en lendemein du 2 anût, pour-raient être débloqués à la mi-mars, indique-t-on de source bancaire koweltienne à Londres. Au fil des mnis, il est prigressivement devenu elair que le gnuveroement de M. Saddam Hussein n'était pas en mesure de mettre la main sur les avoirs de l'émirat.

La date initialement prévue du 25 levrier, jour de la fête nationale koweitienne, a été repartée. La banque centrale du Koweit, temporairement installée à Londres, n'a pas encore obtenu, semble-t-ii, l'accord de tnutes les banques centrales occidentales impliquées dans l'opératinn de gel des evoirs kowei-tiens. Dès que l'institut d'émission de l'emirat aura notenu cet accord, il pourra procéder eu règlement des transactions interbancaires, bloquées depuis l'entrée des chars irakiens à Koweit-Ville.

La levée du gel des npérations des banques concerne sept établis-Bank of Kuwait & Middle East, Burgan Bank, Commercial Bank of Kuwait, Gulf Bank, Kuwait Real Kuwait, Gulf Bank, Kuwait Real Estate Bank, The Industrial Bank of Kuwait). Les deux principales banques de dépôt koweîtiennes, l'United Bank of Kuwait et la National Bank of Knwait, disposent do statut de banque britanni-

Les trois banques d'iovestisse-ment koweitiennes ont introduit lenr prapre requête pour abtenir les licences nécessaires pour pou-vnir opérer sur les grandes places vini operer sur les grances places financières. La Kuwait Internatio-nal Investment Company (KIIC) a déjà obtenu l'autorisation de la Federal Reserve Bank américaine.

La suspension du gel des dépôts koweitiens - qui ne conceroerait pas les particuliers - devrait satispas les particuleis deviau sans-faire les banques occidentales, dont les opérations evec l'émirat sout parfois ralenties par les lourdes procédures d'autorisation. « C'est trop compliqué. On sait ce qu'il advient dans ces cas là... » remarque un banquier français.

### Réaménagements de la dette pour le Nigéria, le Mozambique et le Niger

Le Club de Paris a accepté, le 25 février, le principe d'opérations limitées de convention sur près de 10 % de la dette du Nigéria à son égard, estimée à plus de 16 mil-liards de dollars (80 milliards de francs). La part de la dette qui fera l'objet de cet accord sera convertie en monnaie locale, la naira (1 naira - 0,55 franc). Les fonds cueillis serviront au financement de projets d'environnement ou d'investissements directs dans l'économie nigériane.

C'est la deuxième fois que le Cluh de Paris, qui traits la dette poblique des États-membres, accepte de mettre en œuvre cette

procedure jusqu'à présent utilisée principalement pour les rachats de dettes privées. La première expérience d'un rachat de dette publique avait porté en septembre 1990 sur la créance du Maroc.

La France et le Mozambique ont en outre signé le 25 février on accord portant sur l'annulation par Paris de la dette mozambicaine, d'un montant de près de 800 millions de francs. Cette décision est intervenue alors que le directeur général du Fonds monétaire inter-national (FMI), M. Michel Camdessus, avait demandé la semaine dernière aux créditeurs du Mozambique d'annuler la dette de ce pays, estimée à 4,2 milliards de dellars (21 milliards de francs). Le semaine passée, la France

avait contribué avec la Suisse et la Banque mondiale au rachat de la dette bancaire du Niger, d'un montant de t08 millions de dallars (540 millions de francs). Le gouvernement de Niamey a pu tirer à; hauteur de 10 millions de dollars sur le fonds spécial de la Banque mondiale, créé en 1989 pour financer ce type d'opérations. Grâce à ce don, le Niger, conseillé par Pari-bas, pourra racheter ses créances contre de nouvelles, dont la valeur représentera seulement 18 % des créances existantes.

### Gel des salaires à Air Inter

Selou des sources syndicales, la direction de la compagnie Air Inter a annoncé que, en raison de la chute de la demande (- 18,6 % depuis le début de février) et des pertes d'exploitation (160 millinns de francs pour le premier trimestre 1991) qui en ont résulté depuis is débot de la guerre du Golfe, elle gèlerait les salaires du personnel tout an long de l'année

Cette mesure concerne aussi ien le rattrapage salarial au titre de 1990 – que les syndicats éva-tuent à 0,8 % – que les salaires de l'ensemble des 10 800 membres du personnel de la compagnie.

Cette mesure, qui rappelle le

dispositif arrêté par la maisoumère Air France, devrait être complétée par un plan de rigueur que la direction doit rendre publie devant le comité central d'entreprise du 26 février, Dans un communiqué, les syndicats SNPIT (autonomes), CGT et USPNT (oavigants techniques) déclarent que « la guerre du Golfe n'est qu'un prétexte à des modificatinns structurelles préméditées de longue date ».

UTA, la troisième compagnic du groupe Air France, annoncera le 8 février les économies qu'elle entend réaliser à sou tour pour corriger les effets d'une chute de 20 % environ de son trafic.

#### SOCIÉTÉ MÈRE

Le Conseil d'administration de CIMENTS FRANÇAIS, réuni le 22 février, examiné les comptes de l'exercice 1990.

Hors éléments exceptionnels, le résultat net de CIMENTS FRANÇAIS ressort à 578 millions de francs (+ 7 %) et la capacité d'autofinancement à 842 millions (+ 2 %). Après les éléments exceptionnels, le résultat net de la Société mère s'élève à 909 millions de francs.

#### GROUPE

- Les principaux chiffres consolidés devraient être les suivants : Chiffres d'affaires : 15,5 milliards de francs (+ 24 %);
- Résultat net total \*: 1,3 milliard de francs (+ 16 %); Part du groupe \*: 1,1 milliard de francs (+ 9 %);
- Capacité d'autofinancement : 2,3 milliards de francs (+ 21 %).
   Avant rémunérations prioritaires des fonds propres (ORA, TSDL, actions préférentielles); après rémunérations prioritaires, la part du groupe dans le bénéfice consolidé devrait être d'environ 975 millions de francs.

#### DIVISION DU TITRE

Conformément à la décision de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a fixé an 22 mars 1991 la date à laquelle serait opérée la division des titres par trois, par échange de chacime des actions actuelles, de 75 francs nominal, contre trois actions nouvelles de 25 francs.

CIMENTS FRANÇAIS SUR MINITEL: 36 16 CLIFF

### VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique OSP - 64, rue La Boétia, 45-63-12-66 MINITEL 36.15 CODE A3T puis OSP

palais de justice de PARIS Jeudi 7 mars 1991 à 14 h 30 en 2 lots avec faculté de résulon

### à PARIS-8° 90, rue La Boétie

1" Lot BOUTTQUE au rez-de-ch. (Lot nº 37) avec accès par escalier privatif à un Local au sous-sol (Lot nº 38).

PARTENENT escalier A - 1" étage (lot nº 3) 4 Poes Ppales -Cais. Gd Débar. W.-C. relié au lot nº 37 par un escalier intérieur, au sous-sol me Cave nº 8 2- Lot Appt escalier A 2- étage (Lot nº 4) 5 Poes Posles - Cuis. Cabinet Toilette - déburras et W.-C.

3 CHAMBRES DE SERVICE (lots pe 13, 14 ex 15) MISES A PRIX: 1" Lot 1 000 000 F - 2. Lot 500 000 F ids. M. W. DRIGUEZ avocat 6, rue Saint-Philippe-du-Roule à Paris-Tél. : 42-25-78-61 - Pour vis. s/pl. chaque Mardi et Jendl de 14 h à 17 h

Vente sur saisie immobilière au palais de justice de PARIS le jeudi 14 mars 1991 à 14 h 30, ea un seul lot un IMMEUBLE à PARIS

17. avenue F.-D.-Roosevelt

élevé sur caves et terro-plein, d'un rez-de-chaussé

Mise à prix : 60 000 000 F our tous renseignements et visites s'adresser à M. DIRCES-DILLY, avocat à Paris (16°), 3. rue Faustin-Hélie – Tél.: 45-04-88-88 et au greffe du tribunal de grande instance de Paris

VENTE sur saisie immobilière, au palais de justice à BOBIGN's le MARDI 12 MARS 1991, à 13 à 30 - EN UN LOT LOGEMENT 2 P rez-do-ch.

LOGEMENT 2 P Bat. D LOGEMENT 2 P Bat. D

1 P. et 2 Débarras, au 2- étg. Bât. D - REMISE rez-do-ch. Bât. E

Une CUISINE et W.-C., au )- étg. Bât. E 10. bd CARNOT - VILLEMOMBLE (93)

M. à P.: 250 000 F Sadr. M. BOURGEOISET rocat à AULNAY.

Tét.: 48-66-62-68 - M. BOURIOT et VIDAL DE VERNEIX, avocats à
PARIS (8) - 55, bd Malesherbes - Tét.: 45-22-04-36 - Tous avocats TG

BOBIGNY - S/pl. pour vis. le 1 MARS 1991, de 11 à 12 h.

Vente sur succession vacante au palais de justice de NANTERRE le JEUDI 14 MARS 1991, à 14 h TERRAIN de 1 017 m<sup>2</sup> ANTONY (Hauts-de-Seine)

I, boulevard Colbert

MISE A PRIX: 1 580 000 F
S'adresser à M' Régis WAQUET, avocat au Barreau des Hants-de-Seine,
56, rue Raymond-Barbet 92000 NANTERRE – Tel.: 47-24-64-09 (de 14 h 30 à
15 h 30). Et sur les lieux pour visiter le JEUDI 7 MARS de 11 h à 12 h.

VENTE s/saisie immob. aux enchères publiq. à l'audience des Criées du Tribunal de Gde Inst. de ROCHEFORT-SUR-MER, cité judiciaire La Touche Tréville, rue Chanzy, le 13 MARS 1991, 9 à IMPORT. ENSEMBLE IMMOB. à ST-GEORGES-B'OLERON (17) au lieudit « LE MOULIN DU DOUHET » - SUP. TOT. I HA. 58 A. 11 CA à us. d'HABITATION, de COMMERCE et de LOISIES M. à P.: 300 000 F.— Enchères par Minist. d'avocat près T.G.I. de ROCHE-FORT-SUR-MER. S'adr. pour rens. à Mr RENAULEAUD Serge, avocat, 67, av. La Fayette 17300 ROCHEFORT-SUR-MER 8 Tél.: 46-99-02-29. Au Greffe du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER 8 Tél.: 46-87-09-55

Vente sur saisie au palais de justice de CRÉTEIL (94) Jendi 7 mars 1991 à 9 h 30 APPARTEMENT à NOGENT-SUR-MARNE (94130) 33, bd de Strasboarg – composé de Galerie – Débarras – Salon – Living-roo – 2 ch. – S.-do-Bas – Cuis. – W.-C. – Cave au sous-soi M. à Px.: 500 000 F Sadr. M. TH. MAGLO AVOCAT

A CRÉTEIL (94000) 4, allée de la Toison-d'Or - Tél.: 49-80-01-85.

Pour vis. s/pl. lo 5 MARS 1991 de 14 h à 15 h

Vente sur saisie immobilière, au palais de justice d'EVRY (91) nue des Mazières, Mercredi 13 MARS 1991, à 14 h UN APPARTEMENT de 4 P.P. à BRUNDY (91) 42, rue des Trois-Chênes – au 4 étg. et CAVE
M. à Px.: 100 000 F

BRUNOY (91), 8, av. du Maréchal-Ney
Tél.: 60-46-11-11 – Tous avocats TGI EVRY – s/lieux pour visiter

Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE Renseignements : 45-55-91-82, poste 4330

CONJONCTURE

Malgré une baisse de 0,4 % en fin d'année

### La production nationale de la France a augmenté de 2,8 % en 1990

La production nationale de la France - mesurée en termes de produit intérieur brut (PIB) marchand - a baissé de 0,4 % au quatrième trimestre 1990 par rappport au trimestre précédent. Cette baisse fait suite à une forte progression enregistrée au troisième trimestre (+ 1,3 %). Sur l'ensemble da l'année, le PIB marchand a augmenté de 2,8 % (nos demières éditions du 26 février!

D'une certaine façoo, il semble que le deraier indice de l'aooée 1990 ait corrigé ce qu'avait d'excessif la progression eoregistrée au cours de l'été. Hypothèse d'autant plus plausible que les comptes trimestriels, s'ils ont l'avantage d'indiquer rapidement l'évolution des grands agrégats économiques, com-portent des faiblesses : les informa-tions sur les iovestissements et les mouvements de stocks, notamment, sont fragiles et souveut révi-

Demeure la question de savoir si: la crise du Golfe a beauconp, un peu ou pas du tout ralenti une croissance économique déjà en voie de freinage. Les indications fournies par les comptes du quatrième trimestre ne sont pas elaires. Car si l'ou compare les rythmes de croissance aux premier et deuxième semestres, on s'apercoit - ce qui est une surprise -qu'ils sont à peu près les mêmes : 1 % et 0,9 %.

Reste que la production iodustrielle n'a cessé de baisser en fin d'année depnis son point haut (+ 2,3 %), le recul a été sensible au quatrième (- 4 %). Il a été le fait de toutes les branches à l'exception des biens d'équipement ménager. Le recul a été particulièrement fort pour la production de matériel de transport terrestre (- 8,1 %) et pour les biens intermédiaires 4,1 %). La baisse a été moins forte pour l'industrie des biens d'équipement professionnel (- t,5 %) et pour celle des biens de consommation contante (- 1 %).

Qu'en sera-t-il an premier tri-mestre 1991? Un nouvean phéno-mène de compensation se sera-t-il produit? Toujours est-il que les uvestissements des entreprises ont baissé et que les stocks se sont

des ménages a augmenté (+ 0,5 %), de même que les exportations (+ 2,5 %), ce qui n'est pas le signe d'un marasme économique. Sur l'ensemble de l'année 1990, le PIB marchand a augmenté de 2,8 %, après + 4 % en 1989 et + 4,3 % en 1988. La consommation des ménages, elle, a augmenté de 3, t %, ce qui est beaucoup et équivalent aux progressions enregis-trées en 1988 et 1989. Quant aux investissements des entreprises, s'ils ont raienti la cadence, leur croissance n'en est pas moins restée assez forte: + 4,6 %, après + 6,7 % et + 10,8 %. Une fin d'année pleine d'ambiguité.

### M. Rocard demande un rapport sur le financement du logement

Le premier ministre, M. Michel Rocard, a demandé le 20 février, dans une lettre de mission adressée à M. Liouel Stoléru, secrétaire d'Etat chargé du Plan, la mise en place d'une commission spécifique chargée d'une étude exhaustive des circuits financiers qui concourent à la construction de logements (livret A, épargne-logement, fiscalité de l'immobilier, crédits promo-

Dans la perspective du marché unique de 1993, il est nou seule-ment oécessaire de prévoir l'har-monisation de la fiscalité mobilière, mais aussi de la fiscalité d'octobre. Après la forte progres- immobilière. Il est de plus souhaipas systématiquement découragés. de placer leurs avoirs dans la

présidence de M. Daniel Lebègue, directeur général de la BNP, sera composée de spécialistes de la finance et de représentants des administrations intéressées. La liste n'en est pas encore comoe. Les résultats de ces travaux devraient être fournis courant mai, afin que le gouvernement puisse s'en saisir avant les grands arbitrages budgétaires du début de ÉTRANGER

Prévue pour faciliter les exportations de technologies vers l'Est

#### La réunion du Cocomest ajournée

La rénnion «à haut oiveau » du Cocom (Camité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations), prévue pour les 27 et 28 février à Paris, a été reportée de six à huit semaines et remplacée par une réunion plus technique du comité exécutif de cet organisme. Ce comité, qui regroupe dix-sept pays - les mera-bres de l'OTAN, mnins l'Islande, mais plus le Japon et l'Australic, a pour mission de contrôler les ventes de technologies vers les pays de l'Est. Mais, avec l'amélioration des relations entre l'Est et l'Ouest, ces contrôles avaient commence d'être assouplis. La réunion devait en partieulier alléger les contrôles dans les domaines de l'informatique, de l'aviation et des

**4**,

Selon certaines sources enropécones, des raisons d'ordre technique sont à l'origine de ce report. Daos le domaine des lélécommunications en particulier, le débat porte sur les limitations au débit et à la longueur d'onde des réseaux exportables. En revanche, les motifs eités par le Financial Times sont beaucoup plus politiques : il s'agirait d'une part des affrontements récents dans les pays baltes, et d'autre part des problèmes posés par les exportations vers les pays en voie de développement, comme l'Irak, d'autre part. Certains membres du Cocom redouteraient en effet que la vente de technologies sensibles aux pays de l'Est ne facilitent ensuite l'achat de ces technologies par des pays du tiers-monde. Dans les milieux autorisés français, les raisons évo-quées par le quotidien britannique sont jugées « absolument fausses ».

· La-réunion des Douze sur l'Union économique et monétaire

### La Communauté pourrait imposer des sanctions économiques aux Etats membres

Quel devra être le degré d'intégration des politiques économiques des Douze lorsque sera atteinte la troisième étape du programme d'Union économique et monétaire (UEM), un objectif qui se profile pour les demières années de le décennie? Les ministres des finances ont planché sur ce thème lors de la réunion de la conférence intergouvernementale du lundi 25 février, à Bruxelles. Les clivages sont apparus nettement avec, grosso modo, trois positions en présence, celles de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, et de la

BRUXELLES

(Communautés européennes) de notre correspondant

Les ministres étaient invités à se placer dans l'hypothèse de la troisième étape, celle au cours de laquelle, seion les intentions exprimées par onze Etats membres lors du Cnnseil européen à Rome en octobre 1990, il existers une banque centrale commune pratiquant une politique monétaire unique au service d'une monnaie unique. .

Logiquement, les Britanniques, qui continuent à récuser ce triple objectif - M. Norman Lamont, le chancelier de l'Echiquier, l'a répété, – ne veulent pas davantage entendre parler d'intégration économique que d'intégration monétaire. Ils plaident pour uoe coordination renforcée mais se gardent d'aller au-delà, esti-mant que la politique économique, pour ce qui est des principales décisions, doit continuer à être gérée de manière nationale, autonome.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde ARTS ET SPECTACLES prix ainsi qu'à celle de la monnaie unique (un écu dessiné à l'image du mark) et mise à l'abri des extrava-gances, toujours à craindre, de l'action gouvernementale.

Cette conception précautionneuse a conduit M. Horst Köhler, le secrétaire d'Etat aux finances, à insister pour que le futur traité mette l'acpour que le tutur traité mette l'ac-cent sur les grands principes devant animer l'UEM (marchés naverts, convergences), mais en assignant une mission circonscrite à la surveil-lance multilatérale des politiques économiques. Pour Bonn, il revient à chacun des pays membres de met-tre en œuvre de manière autonome la politique économique conforme la politique économique conforme aux besoins de l'UEM, à l'exception, notable toutefois, de la discipline budgétaire, sans doute parce que des écarts en la matière pourraient gêner la gestion de la banque centrale.

#### Surveillance multilatérale

Les Allemands, appuyés par tes Négriandais mais, en réalité, moyennant des nuances, par la majorité des Etats membres, plaident pour une politique budgétaire rigoureuse. Le futur traité devrait faire référence à l'interdiction de déficits oudgétaires excessifs et, selon les Allemands ainsi que les Néerlandais - mais d'autres pourraient suivre, préciser cette interdiction (pas de déficit allant au-delà des investissements publics productifs, oo bien encore déficit plafonné à un pourcentage du PNB).

Des sanctions - recommandations rendues publiques adressées aux pays défaillants et, éventuellement, suspension des versements provenant du budget communautaire -pourraient être envisagées. Les Britanniques sont opposés à cette idée de sanctions à laquelle les pays du sud, pointant les moins certains de pouvoir conduire une politique bud-gétaire rigoureuse, sont prêts à souscrire s'ils obtiennent l'assurance que le système fonctionnera de façon équitable.

Les Français, les Belges, les Ita-liens, les Espagnols ont une tout

Le rêve des Aliemands, ralifés par raison d'Etat mais l'esprit plein de réticences au projet d'UEM, est assurément de voir fonctionner, au cours de la troisième étape, une banque centrale européenne, parfaitoment indépendante, édifiée, au détail près, sur le modèle de la Bandesbank, dédiée à la stabilité des une répartition des pouvoirs entre le conseil des ministres des finances prix ainsi qu'à celle de la monnaie des Douze et la banque centrale plus équilibrée, d'où sa proposition de « gouvernement économique européen». Outre le souci de permettre aux gouvernements, dont l'objectif unique n'est pas la stabilité monétaire, de continuer à intervenir dans les affaires, on considère de plus en plus à Paris qu'une gestion simple-ment coordonnée des politiques éco-nomiques trouve vite ses limites, comme l'a illustré récemment le détat franco-ellemand sur les moda-lités de financement de la construc-tion de l'ex-RDA.

Les Français entendent donc que la surveillance multilatérale, c'est-à-dire l'exercice de pilotage concerté des politiques économiques, soit élargi au-delà de la discipline budgétaire. Ils sont appuyés, en particu-lier, par les Beiges. M. Philippe Maystadt, leur ministre, a ainsi insisté sur la nécessité d'y inclure la politique fiscale, le «dumping fispolitique fiscale, le « dumping fis-cal » pratiqué par certains gouverne-ments (les Belges pensent tout parti-culière meot au Luxembourg) pouvant mettre en péril, a souligné M. Maystadt, les tentatives accom-plies pour limiter le déficit budgé-taire. M. Bérégovoy, tout en recon-naissant la nécessité de faire la chasse au déficit budgétaire excessif, estime qu'il convieudra, pour en juger, de faire preuve d'une certaine souplesse et semble donc hésiter à l'idée d'en définir les paramètres dans le traité, voire dans une législa-tion dérivée.

Les Allemands ont annoncé leur utention de préciser, ce mardi, leur point de vue sur le volet monétaire de l'UEM et, en particulier, sur le contenu de la seconde étape. Eternelle question suscitée par ce dossier, Bruxelles se demande s'ils vout partes fidèles à l'orthodorie du sur protes fidèles à l'orthodorie du sur partes de la contra l'action de la contra l'orthodorie du sur partes de l'orthodo rester fidèles à l'orthodoxie du rap port Delors (et do mandat que les chefs d'Etar et de gouvernement des Onze ont confié en octobre 1990 à la conférence intergouvernementale) ou bien s'ils s'en écarterout pour tenir compte des réticences de M. Karl Otto Poehl, président de la Bundesbank, à l'idée d'instaurer prématurément une banque centrale

PHILIPPE LEMAITRE

#### Le parquet de Stuttgart ouvre deux enquêtes sur le président de Mercedes

Le parquet de Stuttgart a ouvert deux enquêtes sur le président du directoire de Mercedes-Benz AG, M. Wolfgang Niefer, pour coups et blessures et frande fiscale.

M. Niefer, soixante-deux ans, est accusé d'avoir blessé en mai dernier é Rome une passante allemande de vingt-huit ans en l'écrasant contre un mur après avoir perdu le contrôle d'un bus. Selon le magazine Der Spiegel. M. Niefer avait, sans permis, pris le volant de ce bus avec des responsables de Mercedes-Italie, après nn repas au restaurant. La police, arrivée sur les lieux une heure après l'accident, n'avait pas trouvé trace du bus, ajonte le journal, précisant que la vietime a dû subir quatre opérations à la jambe.

D'autre part, le parquet a été alerté é l'automne dernier par une lettre anonyme accusant le prési-dent de Mercedes-Benz d'avoir fait construire chez lui une ebeminée aux frais de la société et de ne pas avoir déclaré cette acquisition an fisc. Le responsable de la firme automobile a démenti cette accusation, affirmant qu'il avait lui-même payé tes frais de cette cheminée, a ajonté le porte-parole du parquet.

M. Niefer, snixante-deux ans, siège depuis 1962 au directoire de Mercedes-Benz AG, société qui regroupe l'ensemble de l'activité automobile (voitures et camioos) du groupe Daimler-Benz.



CAPEL prêt-à-porter grandes laites

74, boulsvard de Sébastopol 75003 Paris

26, boulsvard Malesherbes 75009 Paris Centre Com. Maine-Monipamasse 75015 Paris
 13, rus de la République, 69001 L'yon Z7, rue du Dôme, 67000 Strasbourg
 88, rue Nationale, 59000 Litle

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

### **TECHNOLOGIES**

Quand la conjoncture limite les voyages d'affaires

# Se réunir par téléphone

Avec le guerre du Golfe, de nombreuses entreprises ont limité les déplacements de leurs cadres. Ceux-ci découvrent les vertus des téléréunions et visioconférences. Toute une pelette de produits et de services sont désormais à leur disposition.

ETRANGER

1 100

le un rapport

du logement

Strander of the state of the state of

Carried the Contract of the Co

The configuration of the confi

tats membres

A STATE OF THE STA

AND AND THE PARTY OF THE PARTY

September of the Control of the Cont

agriculture of the same of the

and the state of

Total to the same of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Section 186

Marine Course

200

**mposer** 

Mr. Arthur Mark Brown

Depnis le début de la guerre du Golfe, téléphone, télécopie, audio-cooféreoce et visiocooféreoce cooféreoce et visiocooféreoce connaissent uo développement sans précédent. France Télécom a enre-gistré une croissance moyenne de 30 % des réservations de visioconféreoces en janvier, et nombre de petites entreprises, vendeurs de services ou d'équipements dans ce domaine connaissent aussi un afflux de demandes. Car il existe toute une palettes de services pour dialoguer, paiettes de services pour diaioguer, échanger images et documents sur les lignes téléphoniques du monde entier. A tel point que des sociétés de conseil (comme tPECI, filiale de Polygone informatique) oot parfois crée des départements spécialisés pour le choix, la mise en place et l'utilisation de ces équipements.

 Système le plus simple, la réu-nion par téléphone, eossi appelée léléréunion, permet de faire dialo-guer au téléphone jusqu'à 150 per-le plus de la réu-guer au téléphone jusqu'à 150 personnes théoriquement (70 semblent ètre néanmoins le maximum dans les faits) simultanément. Elle se pra-tique soit eo réservant ce service: uoc heure à l'evance euprès de son; agence commerciale de France Télé-com – le tarif à payer est quasiment celui des communications ordinaires - soit en s'aboocent au service d'une société privée spécialisée dans l'organisation de téléréunions, comme Genesys. Moyennant uo abonnement annuel de 2 300 francs,

la société attribue à son client un numéro de téléphoce qui servira exclusivement aux réunions par télé-phone. Ce numéro est communiqué à tous les participants potentiels des réunions participants potentiels des réunions, qui penveot ensuite se tenir sur rendez-vous ou, de façon plos informelle, à o'importe quel moment. Radio-France utiliserait ce système depuis le début de la guerre du Golfe pendant une demi-heure tous les jours pour ses réunions de rédaction avec ses 47 correspondants régionaux. Au coût de l'abonnement, il faut ajouter 1,55 france au minute et par partieirant et le par minute et par partieipant, et le tarif habituel des communications; ce qui revient à 1 200 francs (plus le prix de l'abonnement initial) pour

autres en province. Il est aussi possible de s'équiper en propre du système qui permet d'établir ces téléréunions. France Câble et Radio, filiale de France Télécom, fournit le matériel moyen-nant 150 000 francs pour une réunion à six personnes.

une cooversation de une heure entre

un interiocuteur situé à Paris et cinq

#### Des images et des visages

 Plus sophistiquée, l'andioconfé-rence permet de faire des téléréu-nions avec une qualité de transmis-sion du son nettement supérieure à audit des liniments supérieure à celle des liaisons ordinaires, tout en transmettant simultanémeot des documents, textes et graphiques. Les communications passent par le réseau Numéris qui permet de transmettre voix, image et données. Pour établir une audioconférence, il faut soit aller dans on studio spécialement équipé (service prodigué par France Télécom ou des sociétés pri-

Depuis la mise eo service du réseau Numéris, de plus en plus d'entreprises proposent ce type d'équipement. Il s'agit parfois d'un matériel spécifique : e'est le cas du terminal Axel de France Céble et Radio. Son prix varie entre 60 000 et 150 000 francs selon les périphériques graphiques qui lni sont connectés : imprimante, tablette graphique pour saisir les documents à envoyer, scanner pour digitaliser des images, écrans de visualisation.

Le coût des communications est ensuite celui du réseau Naméris, soit 220 francs de l'heure. Il est aussi possible d'utiliser un micro-or-dinateur ordinaire (PC ou compati-ble ou Macintosh) et de le doter des interfaces nécessaires pour commuoiquer sur le réseau Numéris, envoyer des graphiques. La société numeric propose ce matériel, à

• Enfin, la visloconférence est le nec plus ultra des systèmes de réunion à distance, puisqu'elle permet de transmettre non sculement la voix, les textes ou graphiques, mais aussi les images des participants. La encore, plusieurs solutions existent sur le marché; des plus rudimentaires, avec une qualité de son moyenne et une transmissioo d'images un peu saccadée, à la plus sophistiquée alliant un soo hi-fi et une transmission d'images presque aussi bonne qu'à la télévision.

lité, mieux vaut utiliser un équipement spécifiquement concu pour cet usage. Ce qui est possible soit dans l'un des trente studios publics de France Télécom (une heure de visioconférence coûte 3 828 francs pour dialoguer avec la RFA, 9 014 francs avec les Etats-Unis, 12 284 francs avec le Japon) : soit en s'équipant d'un studio privé. France Cable et Radio a signé la ceotième com-mande pour ee type d'équipement ao début de cette année. Elle émane de Rhône-Poulenc, qui utilisera le système principalement pour dialoguer depuis Paris, avec sa filiale américaioe Rorer. Il eo coûte 250 000 francs en moyenne pour une salle, le prix pouvant atteindre 2 millions de francs pour un matériel très sophistiqué. La société TVS (Telecom Video System) commer-cialise pour 370 000 francs uo studio mobile que l'on peut donc transporter d'un bureau à l'autre, en fonction de la personne qui souhaite tenir la réunion, pourvu que la pièce

Moins sophistiqué mais aussi moins onéreux (7 000 à 9 000 francs par poste, plus le prix du micro-ordioateur), et très souple d'utilisatioo, un studio de visioconférence sur Macintosh est commercialisé par la société Heapsys. Les documents et les images des intervenants s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

soit dotée d'une prise Numeris.

#### **PERVALOR**

SICAV DOMINANTE ACTIONS FRANÇAISES

DIVIDENDE 1990: 39,53 F, mis en paiement le 12 février 1991 (+ crédit d'impôt de 3,04 F pour les personnes physiques, ou de 2,87 F pour les personnes

RÉINVESTISSEMENT DU COUPON : En exonération de droits d'entrée jusqu'au 12 mai 1991.

PERFORMANCE AU 28/12/1990: +9,70% par an depuis la création, coupon net réinvesti.

OBJECTIFS DE PLACEMENT : Équilibre entre valorisation et revenu à travers un investissement en valeurs françaises (75 % minimum) réparti entre actions et obligations.



CONTUGUONS NOS TALENTS.

L'HERMÈS Editeur

LA PENSEE JURIDIQUE qvant et après LE CODE CIVIL par Paul DUBOUCHET

Diffusion MEDILIS SA 9 rue Séguier 75006 PARIS

Conçu par la CEE pour accélérer la production de normes

### Le Livre vert sur la normalisation suscite les critiques de l'AFNOR

Les normes sont des armes stretégiques dans le bataille économique: Les pouvoirs publics ont, ces dernières années, multiplié les initiatives pour que les industriels français prennent conscience de cet enjeu. Mais le Livre vert sur la normalisation, récemment rendu public par la CEE, pourrait bouleverser l'équilibre des pouvoirs en

Depuis quelques mois, les organismes nationaux de normalisation, l'AFNOR en Fraoce, le BSI eo Grande-Bretagne ou le DIN en Alleen effet de leur diffuser un Livre vert, ensemble de préconisations destioées à accélérer la production de normes européennes avant l'ouverture du marché noique. Si chacun s'accorde sur la nécessité de remplir cet objectif - 800 normes doivent encore être adoptées avant le 31 décembre 1992, soit pratiquement une norme par jour, trois fois plus que durant les années précédentes. - les moyens mis eo œuvre discutables. Ils conduiraient à une quasi-élimination des organismes nationaux de normalisation, dont le pouvoir et les moyens financiers seraient considérablement affaiblis. Plus grave, estime M= Florence Nicolas, directrice des affaires européennes et internationales de l'AFNOR, «le Livre vert ignore l'essence même de la normalisation».

Il ch remet en cause certains principes fondamentaux, ce qui pourrait en réduire l'efficacité. Par exemple, jusqu'à présent toutes les normes étaieot élaborées sur la base d'un consensus, seul moyen, estime Flo-rence Nicolas, de voir les normes entrer en application, celles-ci n'ayant pas un caractère réglementaire. Or, le Livre vert propose de remplacer les consensus par un sys-tème de décision à la majorité qualifiée, Autre exemple : une cormen'est actuellement adoptée qu'après evoir été soomise à une caquête publique de six mois maximum. Le Livre vert propose de réduire ce délei à deux mois, ce qui serait irréaliste vu le temps occessaire pour traduire les textes, puis les faire parvenir aux intéressés (industriels, représentants des consommateurs, etc.), et obtenir leur réponse.

Enfin, le couveau système risquerait de réduire au silence tous les a petits »: petites entreprises, consommateurs, petits pays, qui o'ont pas les moyens de financer des groupes de pression bruxellois et ne seraient plus représentés dans les nouvelles institutions. Le «Système européco de normalisatioo» décrit dans le Livre vert prévoit en effet la création de deux nouvelles strucmalisation, charge d'établir la politique globale, et le cooscil d'administration européen de la normalisation, responsable de l'exé-cutif. « Cette vision très centralisatrice ne peut fonctionner que dans un monde idéal, sans intérêts nationaux et parlant une seule langue», estime Florence Nicolas. Ces organismes seraient financés par la vente de normes (source actuelle de revenus des organismes oationeux qui s'en trouverait rédoite d'autant) et par les industriels qui souhaiteraicot participer aux travaux.

Conseiente de la nécessité de réformer le système actoel, l'AF-NOR est eo train de rédiger un ensemble de propositions. Les autres pays européens ont encore deux mois pour faire de même, les commentaires sur le Livre vert devant parvenir à la Commission avant le 28 avril.

stratégies viables pour les années 90 M. Yoh Kurosawa, le nouveau président de la Banque

industrielle du Japon (IBJ), précise les priorités de sa banque dans un monde financier en pleine évolution.

Mettre en oeuvre des

IBI s'est récemment dotée d'une nouvelle équipe de direction présidée par M. Yoh Kurosawa. Sa mission est d'aider la banque à traverser la période agitée que va connaître le monde de la finance, à l'intérieur comme à l'extérieur du

Grand, I' esprit vif, M. Kurosawa est connu pour la clarté de ses opinions et la force avec laquelle i exprime ses vues et ses décisions. Il a été l'un des tous premiers banquiers à prendre conscience de la gravité du problème de l' . endettement des pays en voie de développement.

Grace à sa politique prévoyante, IBJ a évité les pires con de la dérégulation.

La plupart des banques japonaises éprouvent des difficultés à l'heure actuelle en raison du fait que le processus de dérégulation n'a pas été mené à son tenne dans le pays. largement libéralisés, freinant l'expansion des prêts, les obstacles empêchant le développement de nouvelles activités, notamment les opérations boursières et de placement subsistent

IBJ, dont l'activité principale est le prêt aux entreprises, n'a pes connu autant de difficultés que les grandes banques commerciales ou municipales, "Nous sommes avantagés par le fait que nous avons seulement 28 succursales au Japon et 5 000 employés, alors que les banques municipales possèrient souvent jusqu'à 500 succursales et 20.000 employés. Cela nous permet de fonctionner avec des marges plus réduites" explique M. Kurosawa . 90% du pessif d' IBJ est déjà lié sux taux du marché, contre 60 à 70%

En dépit des obstacles empêchant le développement de nouvelles activités, IBJ continue de répondre

aux besoins en perpétuelle évolution des entreprises clientes. La banque a conquis une position solide comme les marchés d'obligations de Tokyo, ainsi que dans le secteur du conseil en fusions et en acquisitions. Elle a per ailleurs développé des opérations boursières et de placement à l'étranger.

Une banque japonaise différente

Mais il soutigne que sa banque doit

after encore plus loin. "Notre but a toujours été de mériter la confiance de nos clients et de nous développer en même temps qu'eux. Nous avons pour tradition de toujours partager les bons et les mauvais moments avec nos clients, et nous continuerons à le faire, en maintenant notre perspective à long terme, même dans cette période d'évolution très rapide des pratiques et des tendances nancières" promet-il. La banque occupe une positio unique su Japon, bénéficiant du loin, panni soutes les banques de ce pays, de la plus grande variété de contacts industriels et gouvernementaux. 90% des 200 plus importants groupes industriels figurent au rang de ses clients. Les raisons de cette

solide implantation s'expliquent par l'histoire d'IBJ. Créée en 1902 pour fournir des fonds à long terme en faveur du développem l'industrie et des infrastructures japonaises ainsi que pour promouvoir le développement du secteur boursies, IBJ a toujours été indépendante, c'est-à-dire, non liée à l'un des groupes industriels de l'avant-guerre (zaibatsu) ou de s-guerre (keiretsu). Elle a ainsi

de sa clientèle, des compagnies appartenent à des groupes industriels très divers.

Respectée pour son indépendance, IBJ est également réputée pour la qualité de ses services. IBJ a services bancaires en général, dans le sondage réalisé choque aunée par le journal "Nihon Keizzi" auprès des directeurs de la comptabilité et des finances. Elle n'a pas quitté la première place depuis la création de ce sondage.

Des raisons d'être optimiste dans le domaine de la finance mondiale

L'expansion rapide des banques japonaises à l'étranger était, tout récemment encore, cause de malaise dans les cercles bancaires curopéens et américains. Mais dennis onclose temps, il semble que ces mêmes milieux s'inquiêtent plutôt de l'éventualité d'un retrait rapide et en bloc des filiales étrangères, qui serait imposé par des difficultés intérieures. IBJ maintiendra ses filiales, assure M. Kurosawa, "Nous allons relentir notre expension, mais pas question de se retirer. Nous avons certes fermé notre succursale de Reyrouth, mais les circonstances étaient différentes. Nous considérons que les problèmes actuels ne sont pas structurels mais cycliques. Nous attendores la reprise avec confiance".

S'agissant de l'Europe, il observe que la part de l'Allemagne dans l'écogomie de la communauté curopéenne, en train de passer d'un tiers à 40%, devient prédominante. "Le Royaume-Uni a pris une sage décision en rejoignant ce qui se révèle être, en réalité, le bloc

estime-t-il. IBJ a une approche

M. Yok Kurosava, Président."Nous arons pour tradition de toujours partager les hons et les maurais moneras avec nos clients."

l'Europe de l'Est, chacun étant considéré selon ses propres mérites. "La situation est très différente selon les pays."

IBJ a misé sur l'avenir de la place financière de Paris en ouvrant en Septembre 1990 une banque (FRANCE) S.A.

IBJ (FRANCE) a pour but de promouvoir les marchés français tels que actions, obligations, SICAV, etc., auprès des investisseurs japonais et de proposer à des clients français des produits d'investissements en Yen et en devises en coopération avec le réseau international de IBJ.

Peu de temps après sa création, IBJ (FRANCE) a été nommée colead manager pour l'émission de 1.5 milliard d'ECU réalisée par le Trésor français.

IBJ a aussi récemment créé une société de conseil à Vienne en collaboration avec Creditanstalt Bankverein, afin d'apporter à ses clients japonais des informations et des conseils sur l'Europe de l'Est. Elle estime que la Tchécoslovaquie et la Hongrie sont les mieux placées pour attirer les investisseme étrangers. L'Allemagne, qui a salué la décision de la Honerie d'ouvrir ses frontières avec l'Autriche, joue un rôle important dans ce processus.

IBJ donne d'autre part à ses succursales étrangères les moyens du répondre de manière plus efficace aux besoins locaux, en assurant la promotion à des postes supérieurs des employés recrutés sur place. 90% des personnes employées dans ses succursales étrangères sont recrutées localement.

"Pour nous, les diverses succursales et filiales d'IBJ ne sont pes sculement des endroits où l'on fait des profits, ce sont aussi des communautés dont l'IBJ est

4e me Conférence Internationale et Exposition TOOLS'91 Technologie des Langages et Systèmes par Objets CNIT Paris La Défense, 4-8 mars 1991

Le rendez-vous mondial des praticiens du logiciel par objets.

. TUTORIAUX comprenent 18 thèmes sur deux jours : présentation es comparaison de langages (Eiffel, Smalltalk, C++, Beta), méthodes formelles, bases de données, analyse et conception, gestion de projet.

 CONFERENCE TECHNIQUE: 8 sessions sur deux jours. Président du comité de programme : Jean Bézivin (Univ. de Names)

Personnalités scientifiques grateurs : Adele Goldberg (USA, créatrien de Smalltalk), Larry Constantine (USA, créateur de la conception structurée), Chiff Jones (GB, créateur de VDM), Bertrand Meyer (USA, créateur d'Eiffel), Prançois Bancilhou (France, créateur d'O2), Brian Henderson-Sellers (Australie, promoteur des techniques d'analyse), Steve Cook (GB),

ecrétariat TOOLS 31 : Tel : (1) 40.56.03.58 Fax : (1) 40.56.05.81

INDUSTRIAL BANK OF JAPAN

IBJ Benque Industrialis du Japon Siège social: 3-3 Manunouchi 1-chome, Chiyoda-lu, Tolgo 100, Japan Téléphone : 81-33 3214-1111 Téles: J22325

### Le groupe suédois Wallenberg veut un contrôle à 100 % de Saab Scania

La famille Wallenberg, qui détient la premier empire industriel et financier suédoie, veut eesurer eon contrôle sur Seeb Scanie (automobile et aviation). Déjà détentrice de 28 % dee actions et de 58 % des droits de vote, Blie propose d'en ecquénir 100 %. Cette offre, pour un prix de 40 % eupérieur au cours de Bourse, lui coûtera 12,8 milliards de couronnes.

La Suède veut se rapprocher de la Communauté européenne et modifie en conséquence sa législation. Le capitalisme scaodinave duil s'adapter. Ainsi, les lois qui privilégient les propriétaires suédois dans la répartition du capital des sociétés eo créant des classes différentes d'actions avec des droits de vote inégaux vont dispa-

Première touchée par la réforme à venir : la famille Wallenberg, dont la banque fondatrice a été-créée en 1856, mais dont l'emprise sur l'industrie et la banque suédoise, remonte aux années 30. Graee à la législatioo actuelle, le groupe possède des participations décisives dans un ensemble remarquable d'entreprises qui, réunies, représentent environ 40 % de la Bourse de Stockholm.

Les Wallenberg détiennent 4 % des actions du géant des télécommunications Ericsson, mais 40 % des droits de vote. Au seto d'ASEA, la célèbre firme de robots el d'électromécanique qui possède elle-même 50 % d'ABB, la famille ne contrôle que 27 % des droits de vote. Mais elle y fait la loi. L'empire comprend aussi Electrolux (électroménager), Hasselblad (appareils photo), Atlas Copco

(industrie miniére), SKF (roulements à billes), Astra (pbarmacie), Stora (papier), S.E. Banken et Skandia (banques et assurances), etc. Sans oublier, bien entendu, Saab Scania, présent dans l'automobile (ooe division en pertes dont General Motora a repris 50 % l'an passé), les camions (célèbres pour leur qualité) et la construc-tioo aéronautique (chasseurs de l'armée suédoise).

Mieux assurer le contrôle de eette entreprise était oécessaire d'abord pour écarter toute tentative de raid suédois ou étranger. L'an dernier déjà, les Wallenberg ont dû raebeter au prix fort d'a milliarde de courages soit (4,3 milliards de courocoes, soit 4 milliards de francs) les actions accumulées en Bourse par le fioan-cier suédois Sven-Olof Johansson. Or, il semble qu'ils aient envie de recommencer, ayant ces dernières semaines racheté 1,4 % des

La secoode raison de la proposition de reprendre 100 % des titres Saab Scania repose sur les liquidités de cette entreprise, qui pour-raient être mobilisées pour d'autres opérations du même type dans les autres partie de l'empire. Les syn-dicats s'en inquiètent, qui dénon-cent par avance tout détournement de la «caisse» de Saab Scania,

Les Wallenberg ne pourront pas acquérir nne solide majorité dans toutes les cotreprises sous leur contrôle. Même aidés par les liqui-dités récupérées ici ou là, même au prix d'un fort codertement, ils devront choisir et opèrer un tri. Fin janvier dernier, ils ont cédé Alfa-Laval (machines pour laite-ries) au géant suisse Tetra-Pak pour 14,4 milliards de francs. Le paysage du capitalisme suédois s'en trouvera transformé.

a Le déficit des paiements courants de la Grande-Bretagne s'est creuse en janvier. - Après le bon résultat du mois de décembre, le déficir de la balance des paiements courants de la Grande-Brefagne s'est-de nouveau creusé en janvier, selon les sta-tistiques gouvernementales publiées nées corrigées des variations saison-nières, 1,23 milliard de livres (12,15 milliard de francs), contre 855 millions en décembre. Les échanges de produits pétroliers, excédentaires à hauteur de 119 millions de livres en décembre, ont enregistré un défi-cit de 109 millions en janvier. La situation du commerce extérieur brilannique est tout de même meilleure qu'il y a un an, puisque le défieit des comptes courants de novembre et décembre 1990 et de janvier 1951 s'est élevé à 3,01 milliards de livres, contre 6 milliards au cours du trimestre équivalent de l'année précé-

D Bonu anguentera l'impôt sur le revenu. — Alors qu'un renchérissement de la taxe sur l'essence de 20 à 25 pleunigs (68 à 85 centimes) par litre est acquis denuis quelques jours, les partis dirigeants de l'Alternagne ont décidé, lors d'uoe réunion fundi 25 février, de relever aussi de 5 % rent combler un besoin de finance-ment d'environ 30 milliards de marks (102 milliards de francs), surtout du à l'aggravation de la situation économique en ex-RDA. La décision est un peu surprenante parce qu'une augmenpet suprement de la TVA était généralement attendue. Mais le gou-vernement de Bonn a abandonné cette idée, évidemment en raison des pro-blèmes techniques: la trésorie allemande a besoin de recettes fiscales supplémentaires cette année et un ren-chérissement de cette taxe ne produirait ses effets qu'en 1992. Néamoins une augmentation ne semble pas

#### -- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

#### Bonne croissance des résultats 90

Le Conseil d'Administration de la Banque, réuni le 14 février 1991 sous la présidence de Monsieur Michel ERNST, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1990.

Le total du bilan atteint 4.442 millions de Francs contre 4.261 millions de Francs en 1989, malgré une conjoncture délicate et une situation internationale incertaine. La progression des dépôts de la clientèle de 22% ainsi que la croissance de 16% des crédits à la clientèle permettent au bénéfice net de l'exercice 1990 d'alteindre 11.760.402 Francs, en augmentation de 33% par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes seront soumis à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires convoquée pour le 23 mai 1991.

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (FRANCE)



Avec Le Monde sur Minitel

Calculez vos impôts rapidement

36-17

Tapez IMP91

#### NEW-YORK, 25 février

#### Retour à la case départ

Hetolir à la case départ

La semaine e feilif débuter sur
une nota brillante kindi à Weit
Strast. Mais après un démarrage
rapide, qui devait mener l'Indica
Dow Jonea à 2 836,86 à miséance, tout le terrain hritislement
gagné était reperdu et à la cideure
le célèbre themomètre du marché
eméricain a inseriveit à 2 887,87,
avec une baisse inaignifiante de
1,49 point (-0,05 %).

Le blien de la journée aut
cependant reaté poaitif. Sur
2 026 valeure traitées, 823 ont
monté, 631 nnt belseé et 472
n'ent pas verié.

De l'avia des spécialistes, les

n'ont pas verié.

De l'avia des spécialiates, les investisseurs, après avair réagitrès feverablement eux axeclemes nouvalles an provanance du Golfe, ont jugé préférable d'agir avec prudence. Le marché eméricain e déjà très largement enticipé une victoire rapide des troupes de le coelition. Dès fors, sauf nouveeux rebondissements dane l'immédiat, beaucoup ont décidé de prendre leurs bénéfices puis de camper sur leurs positions. En outre, disait-on autour du « Big Board », si le conjoncture économique s'amiliore sux Esta-Unis après la guerre, il n'est plus du tout cartain que le Réserve fédérals enit dispinsée à relàcher encors se politique de crédit.

L'activité e sensiblement dimi-

L'activité e sansiblement dimi-nué et 183,82 millions da titres, ont changé da melne, contra 218,92 millions vendradi

| VALEURS               | Cours de<br>22 Meder | Cours de<br>26 Media |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Alcoe                 | 64.214               | 63 1/2               |
| ATT                   | 3114                 | 33 34                |
| Books                 | 47 214               | 48 E/E               |
| Class Markettes Back  | 14 3/8               | 141/4                |
| Or Past de Namours    |                      | 37 1/8               |
| Engines Kodsk         | 46 7/8               | 44.54                |
| Exaco                 | 617/1                | 517/8                |
| Ford                  | 20 1/2               | 2934                 |
| Seneral Bettric       | 60 3/8               | 1007/2               |
| General Motors        | 36 3/8               | 35 7/8               |
| Goodyear              | 133                  | 强级                   |
| m                     | 56 1/4               | 岳1/2                 |
| Mobil Cil             | 8114                 | 58 5/4               |
| Pierr                 | 101 1/2              | 105                  |
| Scharberge            | 69 1/4               | 62.34                |
| Texaco                | 69 2/4               | 69 7/4               |
| UAL Corp. on Alberta. | 148                  | 145                  |
| Unice Carticle        | t9 1/4               | 79 1/4               |
| USX                   | 30                   | 30 3/8               |
| Westerstoom           | 30 1/8               | 30                   |
| Xaruz Coup            | 64 3/4               | 64 1/2               |

#### LONDRES, 25 février 1 Hausse modérée

Les valeurs on terminé en hausse, kmdi, eu Stock Exchange. A le clôture, l'Indica Fontais des ceni grandes veleurs s'est apprécié de 21.2 points à 2 336.5, soit un gain de 0,9 %. Il avait propressé de plus de BB points de milleu de séance. Le volume des detanges à est sensiblement gentie 449,1 millons de livres, contre 449,1 millons vendred.

tuée en résction aux succès enre-gistrés par les forces elliées onn-tre l'Irak dens leur offensive tre l'Irek dens leur offensive terrettre et é été éncouragée par les gains de Wall Street à l'ouver-ture. Toutelois, le publiceinn du défloit de la belance britannique des palementa eourante et les prises de bénéfice, en fin d'après-midi, ont réduit l'avance en fin de séance.

#### PARIS, 25 there T.

#### Optimisme prudent La Bourse de Paris e, lundi, seiué

positivement le décenchement de l'affensive serrestre des armées coalisées au Kowen et en trak, tout en observant une certaine modéra-tion, qui n'avait pas forcément été de mise lors du débui des hosdif-tés le 17 jervier dernier. En nette hausse de 1,45 % dès les premiers reuses un 1,45 % des les premers échanges, l'indica CAC 40 ne devait plus varier par la suite. La tendance ne a était pae figée, mais un problème technique, survenu à l'issue d'un quert d'heura d'échanges, sur l'un des trois croutes de contion des valurs du croutes de contion des valurs du groupes de contion des valeurs du règlement mensuel, différait son calcul, ce groupa représentent environ 40 % des 40 valeurs habituellement traitées. A la reprise des transactions sur ce groups, aux élentours de 12 h 15, les valeurs francisces efficients. valeurs françaises affichaient une hausse de 1,92 %.

Le cotation de Peugeoi restait, Le cotation de Paugeoi restait, en revenche, suspendue pour des raisons inut suast techniquea, le cours d'ouvarture da 51B francs étant arroné et devant être recal-culé. Elle deveit être rétablis aux alantours de 16 heures au cours de 521 francs. A la clôture, l'indice CAC 40 gagnait 1,85 % sur son niveau de clôture précédent.

#### TOKYO, 26 février

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meder<br>134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cours de<br>25 Medie                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 2/4<br>1 1/4<br>7 7 2/8<br>7 7 7/8<br>1 7 7/8<br>1 7 7/8<br>1 1 1/2<br>1 1 1/2<br>1 1 1/4<br>1 1 1/4 | 超1/2<br>3450<br>4470<br>4470<br>4470<br>4470<br>4470<br>4470<br>4470<br>4 | har pice bé Arr va toni l'all |

Après une nouvelle asence de hausse, la Bourse de Tokyo a piqué du nez merdi. Des ventes bénéficialras as aoot produitas. Amercé dès l'ouverturs, le mouvement se poureuivait durent touta la fournée et, à la clôturs, l'Indies Nikkel e'établisselt à 26 282.98, soit à 179.80 points (-0,88 %) en desenue de son niveau précédent. Comme sur les autres marchés, las investisseurs japonais ont jugé prudent d'ejuster leure poeitinne, maigré la antisfaction procurée par las dernières nouvelles en provenance du Golfa. En perticulier, certains ont fait la grimece en epprenent que la président Saddem Hussein eurait propasé de retirer ses troupes du Kowet. Cette information a au pour principal effet de jeter une certaine confusion, les opérateurs ayant en même temps appris par le voix du porte-parole de la Maisan Bianehe, M. Martin Fizzweter, que la guerre se poureuivalt en l'absence de muta preuva de la volonté da Bagdad de retirer ses traupes.

régné, avec un bon miliard de titres échangés contre 880 mil-lions la veille.

| VALEURS                                                                                    | Cours de<br>25 lévrier                                                    | Cours du<br>26 Meries                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abri Bridgesone Caron Full Besi Honde Motors Messachita Biscric Missachita Hony Sony Corp. | 768<br>1 150<br>1 500<br>2 520<br>1 410<br>1 630<br>838<br>6 930<br>1 830 | 780<br>1 130<br>1 500<br>2 620<br>1 370<br>1 650<br>6 650<br>1 650 |

#### FAITS ET RÉSULTATS

d Décrotsement des participations entre Wagons-ilts et Sodenho. – En même temps que la reprise par les cadres de la restauration collective des Wagons-lits en France, ont été signés le 21 février la résiliation des cooventions de 1989 entre Wagons-lits et Sodexho – la fusion des activités de restauration collecwagons-uis et Sodexho - la trassendes activités de restauration collective des deux groupes n'ayant pas été réalisée - et le dénouement des participations récipriques. Sodexho rachètera aux Wagons-lits les 29 % que ceux-ci détecueient dans la Financière Sodexho (hoiding dont le reste est détenu par M. Pierre Bellnn, PDG de la Sodexho) « pour une taleur équivalent au prix d'acquisition» en jauvier 1990. La Sodexho vendra 15,2 % des actinos de Wegons-lits qu'elle détient (sur un lotal de 30 %), « à un prix proche du cours de bourse » au 21 octobre 1990 (date de l'accord de principe). 7,6 % seroni acquis par une filiale des Wagons-lits (autoconirôle), qui réeliscol ainsi une npératino blanche, et 7,6 % per Sofilux, « dètenue par l'ensemble des actionnaires stables des Wagons-lits » avent reclassement.

lit » avant reclassement.

Il Marie Brizard prend des participations dans Abel Bresson, Cidon et Mohawk. — Le groupe Marie Brizard et Roger Internetinnal vient de prendre des participations majoritaires dans les sociétés Abel Bresson et Cidou et de prendre le contrôle de l'Américain Mohawk, a indiqué le groupe, luodi 25 février, dans un communiqué. Daos le cadre de sa stratégie de développement er voulant accélé. développement er voulant accélé-rer la croissance de son pôle sans alconi, Marie Brizard a acheté à Perrier le société Abel Bresson, fabricant de sirops, et Cidou, spécialisé dans la production de jus de fruits et les boissons sux fruits pour compléter les gammes Pulco et Estanza. Le chiffre d'affaires de la branche cans cloud est surécieur le branche sans alcool est supérieur à 500 millions de francs. Par sila 500 millings de francs. Par est-leurs, en pronant le contrôle de Mnhawk aux Etats-Unis, Marie Brizard achète un réseau commer-cial et une société qui fabrique el distribue des boissons spiritueuses. En 1990, le groupe Marie Brizard a enregistré uoe hausse de 14,7 % de son chiffre d'affaires à 1,12 mil-liard de francs.

liard de fraoes. O Baisse de 32 % des béséfices de Cascades. - La société papetière québécoise Cascades a annoncé lundi 25 février une baisse de son bénéfice net aonuel à 20,126 milluns de dollars canadiens (88,2 millions de francs) en 1990 contre 29,887 millions (130,8 millions de francs en 1989). Le chiltre d'affaires consolidé de Cascades e'est élevé à 818,114 millions (3,6 milliards de francs) de dollars en 1990, en hausse de 20 % par rapport à 1989 (681,6 millions). Cascades, qui s racheté en 1989 trois usines de carton en Beigique, en Suède et eux Etats-Unis, a annoncé récemment la signelure d'un protnocie d'accord concerd'un protneole d'accord concer-nant un projet de développement dans une cartonnerie en Hongrie.

ci Relais Blens: plainte de groupe FIM pour escroquerle. – Le groupe FIM (hôtellerie, résidences médi-celisées, elioiquee privées) a déposé luadi 25 février une plainte déposé luadi 25 février une plainte « avec constitution de partie civile pour escroquerie et présentation de loilans inexacts » après le dépôt de bilan des Relais Bleus au début de 1989. Le groupe avait racheté à june filiale du groupe d'assurances Aza, à Ofic Ooduline (BTP) et à diverses eutres sociétés 65 % de la société Relais Bleus, promoteur et exploitant d'une cioquentaine d'hôtels. Celle-ci aveit d'il déposer son bilan en janvier 1989 et a été. d'hôtels. Celle-ci aveit d'il déposer son bilan en janvier 1989 et a été inise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 2 février. Les dirigeants des Relais-lleus disent evoir fait leur acquisition sur la base d'un bilan présentant une siluation pette positive de 38 millions de francs, alore qu'en juillet 1988, le siluation nette était négative à hauteur de 23 millions de francs.

C Forte hausse des résultats de Raab Kercher (grunpe VEBA) en 1990. – La société Raab Kercher (groupe VEBA), spécialisée dans le négoce et les presentinns de services, a réalisé en 1990 un bénéfice net consolidé de 74 millions de DM (251,6 millions de francs), contre 43 millions (146,2 millions de francs) lors de l'exercice précédent. Il s'agit du meilleur résultat réalisé par la firme depuis eing ans. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,5 % à 8,3 milliards de DM (28,2 milliards de francs). Les plus importants secteurs de la plus importants secteurs de la société sont restés le commerce du pétrole et celui du charbon. En perole et edui du ébarban. En 1991, Raab Karcher escompte réa-liser un milliard de DM de chiffre d'affaires en Allemagne de l'Est. Un plan d'investissement de 300 millians de DM est prévu dans catte partie de l'Allemagne.

### **PARIS**

| Second marché (addition) |                |                 |                      |                |                  |  |  |  |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| VALEURS                  | Cours<br>préc. | Demier<br>cours | VALEURS              | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours |  |  |  |
| Alcasi Cibias            | 3300           | 3218            | Groupe Onony         | 596            | 593              |  |  |  |
| Arment Associes          | 258            | 265             | Garani               | 955            | 993 4            |  |  |  |
| Asystal                  | 105            | 200             | I.C.C                | 236            | 227              |  |  |  |
| BAC                      | 187 30         | 172             | DIA                  | 297            | 728              |  |  |  |
| Boue Verne fex BICLO     |                | 820             | Managa               | 130            | 130              |  |  |  |
| Boiron d.vl              | 399            | 391             | Instructo, Hötulikre | 723            | 713              |  |  |  |
| Boisser Lyand            | 194            | 201 80 d        |                      | 170            |                  |  |  |  |
| CALLER CCU               | 998            | 998             | Loca investe         | 280            | 250              |  |  |  |
| Caberna                  | - 368          | 414 . 4         | Locarno              | 95 10          | 95               |  |  |  |
| Cardi                    | 564            | 550             | Maria Corner.        | 753            | :58              |  |  |  |
| CEGEP.                   | 180            | 180             | Molex                | 178            |                  |  |  |  |
| CFP1                     | 283.50         | 283 80          | Oliveto Logabax      | 590            | 599              |  |  |  |
| CNIM -                   | . 885          | 855             | Presbourg            | 84             | 80 50 0          |  |  |  |
| Codetour                 | 279            | 279             | Publ Filipacchi      | 356            | 366 6C           |  |  |  |
| Cornerng                 | 289            | 289             | Regnel               | 566            | 589 4            |  |  |  |
| Conforme                 | 610            | 842             | Rhone-Alp Ecu Ly     | 300            | 30G              |  |  |  |
| Creeks                   | 245 20         | 288.80 d        | St-H Meagron         | 174 90         | 170              |  |  |  |
| Desphin                  | 392            | 399 .           | Select invest (Ly)   | 93             | 95 53            |  |  |  |
| Delmas                   | 776            | 786             | Seribo               | 390 50         | 405 10           |  |  |  |
| Demechy Worms Ge.        | 390            | 400             | S M.T. Goupi         | 175            | 174              |  |  |  |
| Decruerne et Gral        | 260            | 247             | Sopra                | 205            | 225              |  |  |  |
| Doverley                 | 1004 -         | 1044            | Thermador H. &.vl    | 260            | 757              |  |  |  |
| Donile                   | '399           | 388 10          | Unitog               | 170            | :75              |  |  |  |
| Dolace                   | 149 80         | 150             | Viel at Co           | 118            | 113.30 n         |  |  |  |
| Giore Beford             | 250 .          | 250             | Y. St-Laurely Groups | 690            | 707              |  |  |  |
| erop. Propulsion         | 380            | 355             |                      |                |                  |  |  |  |
| CHECK                    | \$25           |                 | LA BOURSE            | SUR M          | INITEL           |  |  |  |
| rankopara                | 149            | 149.80          |                      |                |                  |  |  |  |
| off (group ton f)        | 275            | 274 80          | 36-1                 | <b>TAP</b>     | EZ #             |  |  |  |
|                          | - 200          |                 | : <b>5</b> 55=87     |                | I                |  |  |  |

| Notionnel 10 %<br>Nombre de contrat | - Cotation       | AT IF       | ge du 25 févr    | ier 1991         |  |
|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| COURS                               |                  | ÉCHÉ        | ANCES            |                  |  |
|                                     | Mars 91 Ju       |             | in 91            | Sept. 91         |  |
| Dernier<br>Précédent                | 105,16<br>104,90 |             | 5,72<br>5,42     | 105,76<br>105,60 |  |
|                                     | Options          | Bur notions | el               |                  |  |
| PRIX D'EXERCICE                     | OPTIONS D'ACHAT  |             | OPTIONS DE VENTI |                  |  |
|                                     | Mars 91          | Juin 91.    | Mars 91          | Juin 91          |  |
| 105                                 | 0,34             | 1,70        | 0.03             | 0.68             |  |

| 100  | 0,34    | 1,70  | 0,03 |  |
|------|---------|-------|------|--|
|      | CAC. 40 | ATER  | ME   |  |
| 915. |         | MATIF |      |  |

|   | VOIGHTIE . 1915. |         | ,              |      |
|---|------------------|---------|----------------|------|
| 1 | COURS            | Février | Mars           | Acni |
| - | Deraier          | 1 741   | 1 755<br>1 733 | 176  |

### **CHANGES**

#### Dollar: 5.13

Le dollar s'échangezii en baisse mardi 26 février après l'annonce par le président irakien Saddam Hus-seio du retruit de ses troupes do Koweit. La veille, à New-York, le courte de la mnanaie américaine était mnaté jusqu'à 5,13 francs eprès les nouvelles des succès militaires des troupes de la coalition. Mardi, le dollar s'échangeait é Paris 6 5,13 francs, contre 5,1440 francs lundi à la cotation officielle,

FRANCFORT . 25 @vrier 26 @vrier Dollar (es D80) .... 1,5137 151,78 TOKYO 25 fevrier 26 fevrier Dollar (on yeas) \_\_ 132,13 133,07

MARCHÉ MONÉTAIRE

#### **BOURSES**

**Ý**.

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) Valeurs françaises ... 22 février 25 février Valeurs françaises ... 113,40 115 Valeurs étrangères ... 104,40 106,50 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 456,37 463 (SBF, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 \_\_\_\_\_ 1716,88 1745,17

NEW-YORK (Indice Dow Jones) 22 février 25 février 2 889,36 2 887,87 LONDRES (Indice & Financial Times ») 22 février 25 février 2 314,30 2 335,50 t 846,70 1 866,50 127 128,40 85,57 FRANCFORT 22 février 25 tévrie

1 582,52 1 691,15 TOKYO

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                | COURS DU JOUR                                             |                                                           | CAN MICH.                                    |                                               | DEUX MOIS                             |                                                 | SIX MOIS                                         |                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                | + bae                                                     | + best                                                    | Rep.+                                        | ou dip                                        | Esp. +                                | ou dáp                                          | Rep. +                                           |                                                    |
| \$ EU<br>\$ caa<br>Yes (100) _ | 5,1630<br>4,4767<br>3,8747                                | 5,1650<br>4,4823<br>3,8791                                | + t08<br>- 30<br>+ 29                        |                                               | + 205<br>- 74<br>+ 58                 | + 225<br>- 15<br>+ 96                           | + 670<br>- 93<br>+ 312                           | + 730<br>+ 11                                      |
| DM                             | 3,3996<br>3,0158<br>16,5084<br>3,9700<br>4,5489<br>9,9517 | 3,4025<br>3,0187<br>16,5254<br>3,9746<br>4,5547<br>9,9607 | + 4<br>+ 1<br>- 24<br>+ 31<br>- 133<br>- 314 | + 22<br>+ 16<br>+ 87<br>+ 48<br>- 76<br>- 275 | + 5<br>- 3t<br>+ 57<br>- 268<br>- 626 | + 29<br>+ 26<br>+ 164<br>+ 84<br>- 182<br>- 562 | + 53<br>+ 33<br>+ 31<br>+ 269<br>- 635<br>- 1397 | + 378<br>+ 114<br>+ 103<br>+ 585<br>+ 340<br>- 508 |

| <u>.</u> | TAUX DES EUROMONNAIES  6 3/8 6 5/8 6 1/2 6 5/8 6 13/16 6 15/16 6 13/16 6 13/16 8 3/16 3 3/16 3 5/16 7 11/16 7 13/16 7 13/16 |                                                          |  |                                                                   |                                                                      |  |  |                                                                    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|          | 4 L/3                                                                                                                       | 6 5/8<br>8 3/8<br>9<br>9 1/8<br>8 1/4<br>14 1/8<br>9 1/2 |  | 6 5/8<br>8 3/16<br>8 15/16<br>9 3/8<br>8 1/8<br>12 3/4<br>13 7/16 | 6 13/16<br>8 3/16<br>8 15/16<br>8 15/16<br>9 1/8<br>1 1/16<br>12 1/4 |  |  | 6 13/16<br>7 13/16<br>9 1/16<br>9 1/16<br>9 3/8<br>7 7/8<br>12 1/2 |  |  |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sons indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

#### Le Monde-RIL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL Mardi 26 février Hugues Sibille, trésorier du CJDES. Mercredi 27 février Michel Marchais, PDG de TAT. Le Monde initietivee » du 27 février publie une enquête de l'économie sociele

A ........ ----LIEBE 74.77 #E3-401 **\* 34.** 

· ·

ute des Changes



••• Le Monde • Mercredi 27 février 1991 23

# MARCHÉS FINANCIERS

cond marché

CHANGES

| BOURSE DU 25 FEVRIER  Cours relevés à 18 à 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensation VALEURS Cours precide cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r Desnier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nt mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nsuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALEURS Coers<br>précèd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Premier Dumier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3884   CARS 79.   3885   3885   3895   3895   3895   3895   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   3896   389 | 894 + 1 47 142   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   1 | 3810 3800 3815 2800 3815 311 2886 313350 385 281 375 380 385 181 191 197 10 139 840 645 645 1720 1720 1720 1818 113 10 114 118 10 3300 3300 3310 1151 10 121 1220 48 49 49 10 1418 1020 1400 1276 1276 1280 1800 1575 1280 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 1805 1800 1575 18 | + 122 330<br>+ 8 92 380<br>- 0 83 1820<br>- 0 83 1820<br>+ 2 94 430<br>+ 0 23 3610<br>+ 0 23 3610<br>+ 0 23 3610<br>+ 1 38 28<br>+ 2 94 430<br>+ 0 23 3610<br>+ 1 38 28<br>+ 1 38 28<br>+ 1 38 28<br>- 0 13 130<br>- 0 16 61<br>- 0 17 138<br>+ 2 78 120<br>- 0 18 130<br>- 0 18 | Lulings Lulings Lulings Lugand (DP) Lugan Industria January Ja | 379 10 384 395 396 377 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14   15   16   17   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Superior (No. 1424<br>Schools 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1424   1430   1544   1531   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545   1545      | + 0 42   173   19am   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   17 | Comp. 274 50  Comp. 275 50  Comp. 276 50  Comp. 277 50  Comp. 277 50  Comp. 277 50  Comp. 278 50  Co | 38 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 570 Coles 578 S83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2580   2516   2519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 176 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 l'263 l'2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ast Rand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cop   173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALEURS & % da coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS Cours Dermier préc. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS Cours préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Domier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Dernier<br>préc, cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachat<br>Frais incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachet<br>Frais incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emission Rachat<br>Frais Incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MARCHE DIFFICEL préc.  Etars-Unis (1 ued) 5 072 Ecut. 7 007 Allernagne (100 dm) 340 150 3 Belgique (100 P) 16 524 3 Italie (100 P) 301 730 3 Italie (100 lines) 4 541 Denemark (100 lrot) 83 450 Gde Bratagne (1 L) 9 926 Grèce (100 drachmes) 3 171 Suisse (100 h) 37 930 3 Suède (100 lrat) 91 150 Norvège (100 l.) 87 050 Autriche (100 ach) 48 345 Espegne (100 pee) 5 458 Portugal (100 esc) 3877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OURS COURS DES BALETS 25/2 achet vonte  5 144 5 350 5 350 7 007 348 349 07 107 050 16 516 17 050 17 050 17 00 4 548 349 07 17 050 18 516 01 700 4 548 92 92 964 10 250 3 168 4 050 4 050 Phoce F 97 100 250 81 500 95 95 96 96 96 97 100 91 91 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 115 90 214 86 304 100 985 112 239 90 451 412 d 132 70 840 132 70 840 132 70 840 135 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 125 812 470 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AEG AIRO NA SGO. AIRO POPULAT ESPU. BIRGIOMENTA INT. CAN PRENING. CHAPACITY COP. CIR. CONTRACTABLE DOW Chemical GEL (Park Lanth) GOOGNET GRES Hothlogs Lad. GOOGNET HOREWELL Lahonia. Michael Brok. Noranch Mines. Olivetti priv. pathaeed hotel. Pricer Inc. Process Gamble. Shouse Poulanc Rose. Ricch. Robers. Robers. Sippen. Sem Group. SKF Aksishologst Tanneco Inc. Thom Electrical. Torsy Ind. Visible Montagoa. Wagons Uto West Rand Cons.  HOTS BOUGH. Calciphes. C GH Cogenhor. C. Ousid. Forestiere. Chembostry 9M. Cockey Boordia. Copurer. Copurer. Chembostry 9M. Cockey Boordia. Copurer. Copurer. Chembostry 9M. Cockey Boordia. Cockey B | 850 108 108 216 223 585 585 150 12 50 12 30 11 56 17 50 161 181 180 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 | Ageogram. Ageogr | 207 94 202 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 7370 95 | Fructi Court Fruction Fruction Fructicann Fruction Fructi | 37 90 37 34 128726 48 235 63 31 30 28 31 90 1231 98 41 1232 16 11086 77 4861 33 1468 81 1273 32 1252 86 13215 58 13149 33 157 11 133 65 1453 157 11 133 65 1453 157 11 133 65 1453 157 15 153 65 1453 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FINAI<br>Renseig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1988 77   920 30   1047 47   1021 92   124 18   128 98   58442 65   58442 65   1124 18   120 32   111 25   110 18   25261 81   1021 81   1021 467   121 04   188 167   236 18   136 18   75   188 167   841 89   236 18   77 18 42   189 45   180 86   189 45   180 86   189 45   180 86   189 45   180 86   189 45   180 86   189 45   180 86   189 45   180 86   189 45   180 86   180 86   133 10 85   488 75   166 87   186 80   133 10 85   186 81 87   1246 80   136 18   130 86   137 46 99   156 40   650 90   166 80   631 84   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 18   130 |

### Le « nouveau » gouvernement soviétique se caractérise par la continuité

Après plus de daux moia de réflexion, M. Gorbartchev a désigné, lundi 25 février, vingt-trois membres de son « cahinet des ministres », que dirige M. Velentin Pavlov. Le Soviet suprême de l'URSS devra se prononcer à partir de jeudi sur la composition de ce gouvernement, qui se caractériae per une grenda

Aucun changement d'envergure n'apparaît en effet dans la liste soumise par le président soviétique à son Parlement, et qui s'ajoute aux précédentes nominations approuvées en janvier : deux premiers vice-premiers ministres (MM. Dogoujiev et Velitchko) et deux vice-premiers ministres (MM. Laverov et Maslinukov) avaient été alors désignés, ainsi que les personnes reconduites à la tête des ministères-clés du maintien de l'ordre : le maréchal lazov à la défense,

#### L'ESSENTIEL

#### ÉTRANGER

rot-Delpech...

La guerre du Golfe : « Un grand dessein pour la paix , par Joseph Rovan ; « Le devoir des intellec-tuels », par Mustapha Chénf.... 2

La guerre du Golfe..... 3 à 8 Les élections au Bangladesh

La « veuve » et l'« orpheline ». 10 L'épidémie de choléra au Pérou

Lima, une capitale sinistrée ... 10 Diagonales « Echéances », par Bertrand Poi-

#### SOCIÉTÉ

Eglise anglicane L'archeveque de Centurbéry favorable à l'ordination de

Recherche scientifique Les pays industrielisés veulent coordonner leurs travaux ..... 12

#### SCIENCES • MÉDECINE

 Diegnnetic pasthume paur Abraham Lincoln • Les enfants 

### **CULTURE**

La révélation

d'un cinéaste portugais Avec Snuvenirs de la maisnn jaune, Joan Ceser Monteiro offre une comédie au ton inédit ..... 15

Art islamique au MAAO La présentation des felences marocaines confirme la vocation panafricaina du Musée des erts africains et ncéaniens ...... 18

#### ÉCONOMIE

Transports aériens Les prévisions aptimistes de

La production nationale en augmentation Le PIB en hausse de 2,8 % en

### 1990, mais en baisse au demier

 Comment se réunir par téléphone . La CEE et la normali

TECHNOLOGIES

#### Services

Marchés financiers ..... 22-23 Météorologie. Mots croisés. Radio-Télévision .....

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Les annonces classées se trouvant dans le cahier initiatives folioté de l à XIV. Le numéro du « Monde »

daté 26 février 1991

a été tiré à 640 043 exemplaires.

Aujourd'hui, on voit revenir à la Aujourd'hui, on voit revenir à la vice-présidence du cabinet un eutre représentant du complexe militaro-industriel: M. Lev Riabev, qui occupait la même fonction auprès de M. Ryjkov depuis 1989, après avoir fait presque tnute sa carrière dans le nucléaire militaire. Vladimir Chtcherbakov, qui préside depuis 1989 le comité d'Etat au travail et aux affaires sociales, est lni aussi promu vice-président du gouvernement, de même que M. Fedor Senko, ancien dirigeant de l'agriculture en Biéloussie et seul nouveau venu dans cette sie et seul nouveau venu dans cette catégorie de responsables.

Deux ministres techniques font encore leur apparition: M. Guennadi Koudriavtsev aux telecommunica-tions et Viatcheslav Tchernoivanov à l'agriculture. Mais tous deux sont d'auciens piliers des mêmes minis-téres : M. Tchernnivanov a notamment été pendant toute la perestrollea vice-président du Gosagroprom, le super-ministère que M. Gorbatchev avait confié à son ancien associé de Stavropol, M. Mourakhovski, et dont l'échec a été universellement reconnu.

Au total, dix-sept des vingt-trois membres annoncés lundi ont été purement et simplement reconduits à leur poste, et certains sont parfois même des survivants d'une autre épo-que : M. Nikolaï Konarev, ministre des chemins de fer depuis novembre 1982, est à nouveau proposé, malgré

. Krinutchkov au KGB et Pougo à l'intérieur.

Aujourd'hul, on voit revenir à la paralysie croissante du système ferroviaire. Sans parler du maréchal lazov, automic à la paralysie croissante du système ferroviaire. Sans parler du maréchal lazov, automic à la paralysie croissante du système ferroviaire. Sans parler du maréchal lazov, automic à la paralysie croissante du système ferroviaire. en place depuis bientôt quatre ans, deux autres ministres occupent le même poste depuis 1985.

#### Physieurs portefeuilles en suspens

encore à attribuer, notamment celui des relations économiques extérieures (actuellement M. Konstantin Katouchev), de la santé, de l'éducation, de l'industrie militaire et d'autres secteurs industriels. A moins que plu-sicurs de ces ministères ne soient supprimés, ou regroupés avec d'autres. Notons en particulier l'absence de routes en particular l'absence de toute nomination dans les industries pétrolière et micléaire, ainsi que dans le bâtiment. On attend aussi avec curiosité de connaître le sort qui sera réservé au comité d'Etat aux approvi-sionnements industriels, le fameux Gossash, devenu, avec son énorme appareil, un symbole du système dit « de commandement administratif ».

Notons pourtant que ce système pent fort bien survivre à un allège-ment dn gouvernement fédéral. Certes, la réduction dn nombre de ministères se poursuit, puisqu e M. Paviov a annoncé un gouvernement de 55 membres – en y incluant les premiers ministres des quinze Républiques – soit 40 titulaires de

portefeuilles fédéraux. C'est un progrès par rapport au gouvernement Ryjkov constitué à l'été 1989, qui comptait 57 ministres et 60 membres en tout (avec les vice-présidents du gouvernement sans portefeuille), sans compter les représentants des Répu-

Mais ce nombre n'est pas à lui seul un critère de décentralisation : le gouvernement stalinien, prototype du système décrié, ne comptait à la mort du dictateur que 34 ministres fédé-raux, à quoi s'njoutaient treize prési-dents et vice-présidents du conseil. A la chute de Khrouchtchev en octobre 1964, on n'en était encore qu'à 41 ministères en tout, soit à peu près autant que ce que promet aujourd'hui M. Paviov.

En fait, c'est principalement per dant le règne de Brejnev, sous l'effet des nouvelles technologies exigeant de nouveaux ministères sectoriels, qu'avait surtout sévi l'inflation administrative: le nombre des ministères avait doublé en vingt ans, passant de 47 en janvier 1966 à 88 en 1981 et à 03 en 1984 93 en 1984, peudant l'interrègne de Tchemenko. C'était alors l' «âge d'or» de la nomenklatura. Mais il faudra plus que ces remaniements pour faire perdre à cette comenklatura son pouvoir et réformer en profondeur l'économie soviétique.

MICHEL TATU

#### **SUR LE VIF**

CLAUDE SARRAUTE

nult, tapia dens leure abris, que Saddam était prêt. à retirer ees troupas du Knweit, ils ont dû paniquer, les macs : Pourvu qu'nn alt le temps de se rendre event l Des appelés, pour la plupart, des gamins, crevant de soif, crevent de faim, la tête éclatée, depuis des semaines, par ce bruit d'enfer, par ce feu tombé

Capturés, tu parles I Libérés. Ils se sont jetés sur la bouffe qu'on leur a balancée à même le sol, à même le sable, sous l'œil inutilement cruel des caméras, avant de grimper en criant merci : Merci, Allah est grand l, et de denser de joie à l'amère des camions des forces alliées, armes brandles, en signe de bienvenue.

Impitoyables, les Saoudiens. Pas questinn de laizaer cea balourds, ces indiscrets d'agents de renselgnements yankees Interroger les EPW, les prisonniers de guerre ennemis, autrement que par écrit, sur ce qui se passe à l'arrière des lignes irakiennes. SI, si, c'est marqué dans Time, Même qu'ils l'ont un peu amère : Dites, ca fait déjà quarante-huit heures qu'on leur a soumis notre formulaire... Désoprendre ennneineance. Qu encora : Il y a une réponse, là, qui nous intrigue, est-ce qu'nn pourrait pae en savnir davantage? Certainement pas 1 Ce sont nos frères, attention, nos hôtes, des hajis, des pèlerine en route pour La Mecque. Un peu de respect, je vous en prie l

Remarquez, côté américain, ils sont pas mal traités non plus. D'accord, ils couchent snue la tente, mais, bon, douches, lavabns, toilettes, il y e tout la confort, Les rations, pareilles que les nôtres, respectent les préceptes de la religion musulmane. Les masques à gaz e empilent dene un coin, à partée de la main. Et chaeun est libre d'envoyer des cartes postales, vous inquiétez pas, tout va bien, à sa famille, invitée à remplir à son tour un coupon-réponse transmis par la Croox-Rouge.

Déjà qu'ils étaient près de vingt mille hier è courir ee réfugier dans les bras des soldats de la liberté, qu'est-ce que ca va âtre aujourd'hui l Moi, si j'étaia Saddam, je déguerpiraia rien que pour ca. Pour pes permettre à mes hommes de goûter à ce fruit défendu, à cette pomme, la démocratie. Vnyez que ça les chasse de son paradis l

Les effets de la guerre du Golfe et la détérioration de la situation économique

### Le chômage augmente de 0,4 %

Le chômage a de nouveau eugmenté en janvier, selon les atatistiques publiées le 26 février par le ministère du travail. En données brutes, la hausse est de 1,4 % en un mois, evec 2 647 000 demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, soit 35 400 de plus qu'en décembre dernier. En dannées corrigées des variations saisonnières, elle est de 0,4 % en un mois (10 400 usi et de 7.8 % en un e (44 900 de plus), et porte le nombre de chômeurs à 2 542 000. Le taux de chômage per rapport à le populetinn activa, qui était revenu à 8,9 % en octobre 1990, s'élève main-

Entraînés depuis la fin de l'été dans un eycle d'aggravatinn, on savait que les chiffres du chômage, pour le premier mnis de l'année, 'ne scraient pas bons. Mais nn ne pouvait imaginer qu'ils enregistrecaient aussi clairement les signes d'un ettentisme do antant au ralentissement de l'activité que, pour la première fais, aux effets éconnmiques de la guerre du Gnife. Les offres d'empini déposées à l'ANPE pour des postes de travail à temps complet assnrtis d'nn enntrat à durée indéterminée baissent de 13.4 % en dnnnées corrigées par rapport à janvier 1990. Ce qui

□ TF 1 : le tribunal de commerce

refuse les iedemnités de procédure

réclamées par M. Maxwell. - Le

tribunal de commerce de Paris a

refusé, lundi 25 février, les indem-

nités de procédure réclamées par M. Robert Maxwell à TF I et au

groupe Bnuygues (50 000 francs dans les deux cas). Le patron de

presse britannique avait estimé

injustifiée, jeudi dernier, son assi-gnetinn en référé par le groupe

Bnuygues, qui lui repruchait

d'avoir vendu 9,74 % du capital de TF l à la banque d'affaires Gold-

man Sachs. Cette dernière ayant

entre-temps revendu ses actions à des alliés du groupe Bouygues, ce

dernier avait retiré son assignation.

Mais M. Rnbert Maxwell avait maintenu ses demandes d'indemni-

Parrainage: le CSA infliga des unendes à TF 1 et à la 5. - Le

Ennseil supérieur de l'andinvisuel sanctinnné, vendredi 22 février,

IF I et la Cinq pour infraction aux

'ègles de parrainage. L'amende est

ourde pour la Une (2,23 millions

de francs), oettemeot plus légère pour la Cinq (128 970 francs),

En avril 1990, après cinquante-

quatre mentions des cafés Grand-

Mère dans l'émission «Sacrée soi-

rée», le CSA avait mis en demeure

l'ensemble des chaînes de respecter

tés (le Monde du 23 février).

tenant à 9.1 %.

**EN BREF** 

tend à prouver que les entreprises ont freiné leur mouvement d'eu-

L'augmentation des demandeurs d'un emploi se coocentre sur les hommes (+ 5,3 % en un an) et sur les femmes (+ 5,9 %) agés de vingtcinq aos à quarante-oeuf ans. Autrement dit, ce sont les adultes, appartenant au noyau dur des sala-riés, qui sont les victimes de la situetinn. Ce que coofirme M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, qui oote dans son complni industriel affectant particulièrement les bommes. Enfin, dernier indice qui ve dans le même sens, le nnmbre de jnurnées Indemnisées au titre du chômage partiel connaît une flambée très révélalrice des tensinns sur le marché du travail. La bansse atteint les 232 % par rapport à l'an passé avec un intal de 450 000 journées indemnisées

#### Fléchissement des créations d'emplois

Cette nrientation, qui peut n'être que passagère et conjoncturelle, et ne correspond sans doute pas à un retnurnement, intervient cepen dant au moment où se confirme un fléchissement de la créatinn d'emplois, en tendance longue. Selon les premières estimations, 48 000 emplois supplémentaires auraient été créés au quatrième trimestre de 1990. De 0,3 % en données corrigées, l'augmentation est modeste et

la réglementation qui n'antorise la citation du nom nu de l'image du

parrain qu'en début et en fin

d'émissinn. Le 14 septembre der-nier, le Conseil mettait en route

une procédure de sanctions contre

les chaînes récidivistes. Anticipant

la sanction qui allait frapper TF 1,

son PDG Patrick Le Lay regrettait

vendredi matin sur France-Inter

que sa ebaîne snit l'objet d'une vindicte personnelle » du CSA.

Barrages routiers sur l'île de Lifou (Calédonie). — Cinq barrages ont été érigés, mardi 26 février, sur des routes de l'île de Lifou (îles

Loyauté, est de la Nouvelle-Calé-

donie), à la suite d'un litige foncier

Ces barrages, qui isolent plusieurs districts de Lifou, sont destinés à

empêcher le maire de l'île,

M. Hamu Conn (Union calédo-

nienne indépendantiste), de venir

sur place. Il a été « excin coutumiè-

rement » de l'île à la suite d'une

rénoion des ebefferies de Lifou

tenue en fio de semaine dernière.

Ce litige foncier vieux de plus de

soixante-dix ans, selon les autorités

coutumières, appose plusieurs

clans tribaux qui revendiquent la

propriété coulumière de terres où

doit être construit le futur port de

possant des clans tribaux de l'île.

ramène la hausse pour l'ensemble des douze mois à 1,6 %, c'est-àdire à la création de 222 000 emplois, ainrs que 850 000 avaient été dégagés au cours des trois années précédentes. Or, oo évalue à 150 000 la progressioo annuelle de la population active.

Bien que l'aocienneté moyenne d'inscription à l'ANPE ait eocore reculé de 6 jours en un an, pour revenir à 359 jours grâce aux dispositions prises eo faveur des chômeurs de longue durée, ce soot encore les demandeurs d'e pris dans la nasse, qui voot faire les frais de l'actuelle détérinration De 216 jonrs, la durée mnyenne d'attente avant de retroover un emploi a augmenté de dix jours en un an. Le volume des sorties des listes a diminué de 4,7 % depuis janvier 1990, les reprises d'activité reculant de 13,6 % et les départs en stages baissant de

Parallèlement, le flux des entrées nonvelles dans le chômage s'est accru de 18,9 % en dnnnées brutes. Cela punrait aignifier que les entreprises unt vouln s'ajuster rapidement, en comprimant leurs effectifs, en ne renonvelant pas les contrats à durée déterminée et les missinns d'intérim. Si elle se eonfirmait, cette bypotbèse ne pnurrait satisfaire M. Soisson, qui ncite les employeurs à préserver « les chances d'une reprise rapide de l'économie ».

ALAIN LEBAUBE

### Le commerce extérieur déficitaire de 5,8 milliards de francs en janvier

La balance commerciale de la France a de nouveau été fortement déficitaire en janvier. Avec des exportations qui ont etteint 98,6 milliards de france et des importations qui se sont élevées à 108,5 milliards de francs, le déficit a frôlé les 10 milliards de francs, ce qui est une contre-performance assez rare. En 1990, seul le mois de septembre avait été aussi mau-

Après correction des variations saisonnières - méthode qui permet de mieux dégager nne tendance, le déficit apparaît moins important (- 5,8 milliards de francs). Il n'en est pas moins supérieur de presque I milliard de francs au déficit moyen mensuel de l'année dernière (4,2 milliards). Ainsi « corrigées », les exportations, avec 101,3 milliards de fraocs, progressent de 12,5 % par rapport à décembre mais diminuent de 4 % par rapport à janvier 1990. Les importations, quant à elles, progressent de 7 %

en un mnis et de 1,4 % en nn an. La balance des seuls produits manufacturés a été déficitaire de 6,2 milliards de francs, si l'nn prend en compte le commerce du materiel militaire. C'est un mauvais résultat puisque le déficit moyen mensuel de 1990 avait été de 4,8 milliards de francs. La dégradation est donc nette. Sans le matériel militaire, le déséquilibre a

atteint en janvier 7,7 milliards de francs contre 7,1 milliards de francs eo moyeooe mensuelle 1990. Il a été vendu huit Airbus en janvier pour 1,8 insiliant, contre neuf en décembre pour 2,2 mil-liands de france : l'actionantique n'explique que 400 millions de la dégradation constatée.

Le déficit avec la CEE a été de 2.5 milliards de francs, soit moins que la movenne de 1990. Un bon poiot : le déséquilibre de nos échanges avec l'Allemagne n'a été que de 1,5 milliard de francs, contre. 3,5 milliards de francs en moyenne l'année dernière. Encore o'était-il pas rare d'enregistrer avec l'Allemagne des déficits de 5 milfiards de francs par mois. Incoetestablement, la réunificatine et les importations massives qu'elle provoque bénéficient beaucoup à l'économie française.

En revanche, la récession américaine et la faiblesse du dollar nous sont très défavorables, puisque notre déséquilibre avec les Etats-Unis n atteint en jenvier 3,8 milliards de francs, soit 36 % de plus (1 milliard tout rond) qu'en 1990. D'une certaine façon, l'nuverture allemande efface les vents mauvais venus d'nutre-Atlantique et d'nutre-Manche, la Grande-Bretagne en récession achetant elle aussi moins à l'étranger.

#### **BOURSE DE PARIS** Matinée du 26 février

### Baisse

A l'image des autres places financières internationales, la Bnurse de Peris e enregistré une baisse mnrdi matin eprès l'annnnce, par Saddam Hussein, du retrait de ses troupes du Koweit. L'indice CAC 40, après s'être déprécié de 0,49 % à l'nuverture, perdait t,42 % en fin de matinée dans un marché calme. Du côté des plus forts replis, figuraient Ber-Salnmnn et Snmmer Allibert. En hausse, on notait Cégid, Métrologie et CCMC.

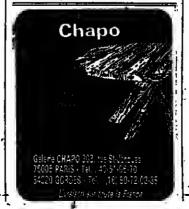

#### Nouvelles Collections DE LA SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VÊTEMENT avec la garantie d'un grand maître tailleur COSTUMES MESURE à partir de 2 490 F PANTALONS 830 F VESTONS 1 660 F 3 000 tissus

Luxueusss draperies singlaises Fabrication traditionnelle TAILLEURS, JUPES, VESTES MANTEAUX et PARDESSUS

UNIFORMES ET INSIGNES MILITAIRES LEGRAND Tailleur 27, rue du 4-Septembre, Perle - Opéra Téléphone : 47-42-70-61. Du lundi au semedi de 10 h à 18 h

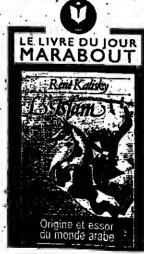





Fruit défenda

Le comme de chierieu &

de 18 millionis de france

Le Monde

CAMPUS . EMPLOI

# LE DILEMME DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

Dans ce grand ensemble, qui emploie 1,4 million de salariés, on cultive la différence. Mais, au-delà des discours,



SOMMAIRE

t- 1-

### **Explorer l'édocation** scientifique

Le physicien français Goery Delacore, qui vient d'être nominé à la direction de l'Exploratorium de San-Ejancisco, Youdrait faire du celèbre musée américain un centre d'experimentation sur la pédagogie scientifique ...... III

### Industrie : il faut encore des ouvriers

Les emplois dans les entreprises ne sont pas tous très qualifiés. Comment les pourvoir quand le niveau s'élève? La réforme de l'orientation scolaire en fin de troisième pourrait être une réponse......VI

STAGES EN ENTREPRISE ... [1]

**8 PAGES D'OFFRES D'EMPLOI** 

3 JOURS D'EMPLOI DANS « LE MONDE »

GENDROT

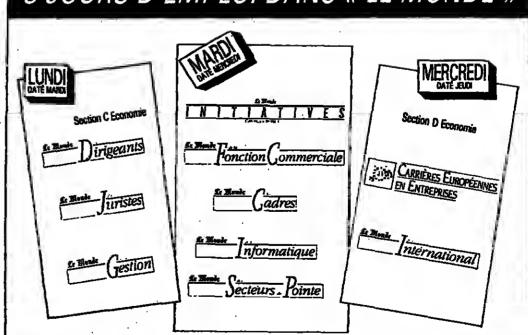

Mercradi 27 février 1991. – Supplément au nº 14335 – Ne peut être vendu séparén

#### **ECHOS**

#### Un concours pour les techniciens

☐ Un concours destiné eux étudiants de deuxième année de BTS et de DUT de mécanique, productique et automatique est orgenisé, evec le soutien des AGF et de Peugeot SA, par le junior entreprise de l'Ecole supérieure de commerce de Compiègne, « Com'e », pour le compte d'une entreprise spécialisée dans la fonderie et les elliages, Favi. Les participants devront répondre à un questionnaire technique avent le 15 mera. Le prix, une 205 Peugeot GTI, sera remis le 16 mai.

➤ Renseignements : Rozenn Panhélleux et Christian Collache, Com's, Ecole supérieure de commerce de Compiègne. Tél. : 44-70-17-99.

#### Une-Sup de Co à Troyes

☐ L'Ecole eupérieure de commerce de Troyes ouvrira à la rentrée 1992. Une convention e été signée, le 29 janvier, par le vice-président de la CCI de Peris au nom des groupes HEC et ESCP, et par le président de la CCI de Troyes et de l'Aube. Les deux établissements parisiens essureront 'ingénierie pédagogique de cette école cadette. Un comité de pilotage e été constitué, comprenent des universitaires, des représentants de l'économie locale et des organismes consulaires. ► Renseignements : Anne-Marie Zeitz, chargée de la communication à la CCI de Troyes et de l'Aube. Tél. : 25-73-16-71.

#### **EDF-GDF** parraine l'INSA de Lyon

L'INSA (Institut national de sciences appliquées) de Lyon vient de signer un accord de EDF-GDF de le région Rhône-Alpee. Cet accord, qui concerne les promotions 1991 et 1992 du département Génie énergétique de l'INSA, prévoit l'organisation de conférences eur des sujets llée à l'énergie, des visites d'usines, l'accueil d'élèves en stage et leur parrainage par des ingénieurs d'EDF-GDF. Des enseignements technico-scientifiques sont aussi prévus, einsi qu'une essistance eu voyage de fin d'ennée - cette année en Tchécoslovaquie, - sur le thème « énergie et environnement s. EDF, qui dispose à Lyon d'un centre d'ingénierie, d'un centre national pour l'exploitation, d'un service « études et projets thermiquee et nucléaires » et du centre national d'équipement hydraulique, espère einsi favoriser le recrutement de cee ingénieure. ► Renseignements : à l'INSA, M. Lallemand, chef du département Génie énergétique tél. : 72-43-82-00. Au centre régional d'information et de munication d'EDF-GDF:

#### Des stages SAT 3615 LE MONDE

Le Monde étend son eervice télémetique pour les étudiants. Depuis le mois de janvier, ceux-ci peuvent consulter sur le 3615 LEMONDE un eervice d'offres de stages propoeés per le Centre de développement des techniquee d'enseignement (CDTE), qui fournit eux intéressés une certe d'ebonné multiservices au prix de 149 F. L'accès aux offres de stages se feit en composent le 3615 LEMONDE, puis STAGE. Les entreprises désireuses de recruter des stagiairee peuvent égelement trensmettre leur proposition per Minitel. Ce nouveau service s'ajoute à ceiui que nous proposons depuis quatre ens sur les résultats eux concours des grendes écoles.

#### TRIBUNE

### LES NOUVEAUX ACTEURS SOCIAUX

par Yves Lasfargue

ONTRAIREMENT aux epparences, il y e de plus en plus d'ecteurs socieux. Plus augmente le richesse économique de notre peys, plus se diversifient les acteurs sociaux. S'il est évident que les acteurs traditionnels, syndicats de salariés ou syndicats patronaux, perdent de leur influence, il est non moins évident que de nouveaux acteurs apparaissent, et pour certains réapparaissent, dans le champ social : collectifs de salariés (infirmières, SNCF), mouve-ments d'étudiants et de lycéens, défenseurs de l'environnement, groupes « femmes », groupes anti-TGV, associations des malades du sida ou des victimes des accidents de le route, et bien d'autres, parfois très locaux et très

#### Société de consommation et client-roi

Jusqu'au milieu des années 60, en France, dans une société dé pénurie, les revendications les plus immédiates étaient économiques et concernaient l'augmentation du pouvoir d'echat des salaires. Cette situation correspondait à une représentation simpliste, issue du marxisme, des rapports sociaux limités à une lutte entre deux adversaires bien distincts : d'un côté le patronat, d'un autre côté les syndicats représentant les salariés. Le duel patron-salariés éclipsait tous les autres conflits. A la société de production correspondait pour certains la lutte pour la dictature du prolé-

Le développement de la société de consommation a rendu la réalité

sociele plus complexe. Emergent de nouvelles demandes sociales, jusqu'alors cachées, moins liées è la rémunération du traveil et plus liées à le consommetion, à l'éducation, à l'environnement, à le santé et au partage du pouvoir. Ces demandes différentes, parfois contradictoires, mettent en lumière des conflits jusqu'alors occultés, et provoquent l'émergence de nouveaux acteurs sociaux.

La société de consommation s'accompagne de l'apparition du concept de « client-roi ». La prise en compte du leitmotiv « le client a toujours raison » bouleverse les babitudes des entreprises. D'une attitude introvertie, tournée vers le résolution des problèmes des ecteurs internes, l'entreprise est obligée de passer à une attitude extravertie, plus è l'écoute des acteurs externes. Tout se passe comme si nous étions passés de le dictature du prolétariat à la royauté du client.

Souvent, ces nouveaux acteurs sociaux tendent à e'opposer à l'acteur social · travailleur ». Le consommateur veut des banques, des services publics, des magasins disponibles à tout moment, et ouverts le plus longtemps possible. Ce n'est pas toujours l'avis des salariés de ces activités. L'automobiliste veut pouvoir commander une voiture parfaite (« zéro défaut »), toujours plus personnalisée, avec des délais de livraison de plus en plus réduits.

La satisfaction de ce type de demande n'améliore pas toujours les conditions de travail des salariés des constructeurs, qui devront travailler selon une organisation « à flux tendus », c'est-à-dire conformément à une organisation qui supprime les stocks intermédiaires. Cette organisation permet une grande flexibilité et une nette amélioration de la qualité des produits, mais accroît le stress des salariés, qu'ils soient ingénieurs, contremaîtres ou ouvriers, puisque disparaissent les sto-cks qui les sécurisent en cas de panne ou d'avarie. De même, l'acteur social défenseur de l'environnement » va faire triompher de nouvelles exigences. tout è fait normales, mais dont le respect va. parfois, compliquer considérablement le travail des entreprises et, par là même, le travail des salariés. L'acteur social « collectif de lycéens » entre, lui aussi, en conflit evec l'acteur social « travailleurs des lycées » en demandant plus de pouvoir dans la gestion et plus de disponibilité chez les

#### Les désirs du producteur et du consommateur

Plus l'économie de production et de pénurie s'éloigne, plus la troupe des acteurs sociaux se diversifie. Malgré cela, si nous avons l'impression de le disparition des acteurs sociaux, c'est que les acteurs traditionnels, très structurés, avec des porte-parole uniques et centralisés et des moyens d'action spectaculaires (grèves, défilés...), perdent de leur influence. Chacun d'entre nous appartient à plusieurs groupes sociaux, et l'appartenance au groupe. des salariés n'est plus aujourd'hui considérée comme l'appartenance prédominante, ce qui explique la désyndi-calisation. Il nous faut gerer les contra-

dictions liées aux différences d'intérêt de ces divers groupes. L'un des enjeux des prochaines années sera la gestion de ces conflits personnels, il nous faudra arbitrer en permanence entre les désirs du producteur et les désirs du consommeteur. Conflits d'autant plus difficiles à régler que nous sommes les deux à la fois selon le moment de la journée ou de le semaine ! Il nous faudra refuser de consommer le dimanche si nous ne voulons pas travailler le week-end.

Depuis quinze ans, les conflits sociaux ont généralement tourné à l'avantage de l'acteur social « consommateur», ou de l'acteur social « actionnaire ». Les ennées 90 devront être celles d'un rééquilibrage eu profit des salariés, d'autant plus que les bas salaires n'ont pas disparu et que les conflits patrons-salariés, bien qu'atténués, persistent. Puisque nous sommes à la fois consommateurs et salariés, et de plus en plus actionnaires, c'est aussi dans nos esprits que devra s'opérer ce rééquilibrage.

Il n'est pas normal, par exemple, que le travailleur accepte de satisfaire surle-champ tous les caprices du consommateur, caprices plus souvent dictes par la publicité que par le besoin réel. La diversification des acteurs sociaux est nécessaire à la bonne marche de la société. L'observation des catastrophes entraînées, dans les pays de l'Est, par la prééminence d'un seul acteur social le confirme : quand la force de l'acteur social «producteur» n'est pas équilibrée par d'autres forces, le service au client et l'écologie en souffrent!

Les entreprises doivent être à l'écoute des nouveaux acteurs sociaux, mēme si ceux-ci sont parfois trop égoistes et trop éphémères. Mais les entreprises doivent d'abord être attentives à travailler avec les organisations syndicales, car la gestion et la négociastructurés, stables, permanents, responsables et non corporatistes. Les salariés et les entreprises ont besoin des organisations syndicales. Mais celles-ci, pour garder leur utilité sociale, devront s'adapter aux nouvelles demandes sociales et nous aider à concevoir des projets de société plus équilibrés que la dictature du prolétariat ou que la royauté du client.

M. Yves Lasfargue est directeur du centre de recherches de l'Institut français de gestion (IFG).

### Vers la disparition des branches professionnelles

L'évolution de la demande n'est pas le plus de trois cents conventione collec- en cause du découpage traditionnel bansocieux. Les changements technolo ques vont, eux eussi, provoquer des bouleversements dens le structure des acteurs, en perticulier dans le structure dee eyndicats. En effet, en France, les rapports socieux sont organieés à trois niveeux : national, brenche professionnelle et entreprise. La structure des syndicate de eeleriés ou des syndicats petroneux tient compte de cee troie niveaux : toutes les grendee organisations sont des confédératione de syndicats de branche.

Cette organisation, qui e découpé et émietté le tissu industriel et social (îl y e

seul moteur de l'évolution des ecteurs tives nationales I), date du dix-neuvième que-essurances est imposée en grande (métallurgle, chlmie, textile,...) correspondeit à un regroupement cohérent d'entreprieee travaillent les mêmes matières eelon les mêmes processus, correspondant à des technologies spéci-

Or les technologies sont de moins en moins epécifiques (bureautique, robotique, nouveaux matériaux,...] et il est évident que les frontièree entre les brenches sont et seront remlees en question par les évolutions technologiques. C'est déjà le cas pour la nouvelle branche « bancassurancee » : la remise

que. De même, les nouveaux matériaux remettent en question les découpages métallurgie-chimle-bois-textile. Autre exemple : le place des constructeurs d'ordinateurs est-elle vraiment dans la métallurgie ?

Il est probable que dans vingt ans, les brenchee professionnellee euront disparu, car un découpage par branche professionnelle n'est plus cohérent evec le feit que lee technologies ne eont plue spécifiques à une activité : il vaut mieux s'y préparer dès eujourd'hui. Y. L.

# LA LIBRAIRIE DES ÉTUDIANTS

parutions de livres plus spéciale-ment destinés aux étudiants et aux

#### Sociétés de l'animal à l'homme

Sous la direction de Philippe Brenot Ce recueil est le fruit des Quatrièmes Juurnées internationales d'écologie humaine, qui se sont tenues à Bor-deaux, en décembre 1988. Privilégiant l'approche pluridisciplinaire pour comprendre l'homme et les sys-tèmes humains, elles ont porté sur le thème des sociétés (les journées précédentes, sur les origines et sur le lan-gage, ont également été publiées chez L'Harmattan). Le recueil présente, après une analyse d'Edgar Morin sur le concept de société, les contribu-tions du biologiste Rémi Chauvin (sociétés animales), du paléo-anthro-pologue Vans Concern (cociétés pripologue Yves Coppens (sociétés pré-humaines), de l'anthrupolugue Georges Balandier (sociétés traditionnelles), et du sociologue Michel Crodernes), ainsi que les priucipales interventions des participants au colloque, qui nut apporté le point de vue d'eutres disciplines comme la psychiatrie, l'économie, la théologie

L'Harmattan, enllaction onversciences e, 188 p., 110 F.

#### Encyclopédie économique (deux tomes)

par Xavier Gresse, Jacques Mairesse et Jean-Louis Reiffers

Cette encyclopédie économique, la

première en langue française depuis celle éditée par François Perroux en

« aussi clair et pertinent que possible » des connaissances de la science écodes connaiss nomique. Le résultat tient dans deux forts volumes représentant einquante-huit chapitres et près de trois mille cinq cents pages. Chaque thème est traité par des spécialistes réputés, souvent universitaires, mais aussi fonctionnaires ou hommes d'entreprise : soixante-treize auteurs

micr tome est consacré aux perspectives, aux méthodes, aux concepts et développements théoriques fondamentaux de l'analyse économique. Le second passe en revue l'organisation et les secteurs de l'économie nationale et internationale : populations et migrations, éducation, modes de vie, patrimoines et revenus, industries banques et finances, télécommunica

**ECOLE D'INGENIEURS** 

ENTREZ DANS LE MONDE

DES TELECOMS

Pour les titulaires

d'une maîtrise scientifique(1).

Accès direct en 2ème annee.

(1) Limite d'âge : 25 ans au 01.01.91

Sélection sur dossier et entretien.

Date limite d'inscription: 30 avril 1991

**INSTITUT NATIONAL** 

DES TELECOMMUNICATIONS

Ecole d'Ingénieurs - Pièce DIR 111 - MM

9 rue Charles Fourier - 91011 EVRY CEDEX

Tél: (1) 60 76 42 26

chés financiers internationanx, etc. Cette somme s'adresse à des lecteurs déjà initiés, le niveau de référence ctant cclui du premier cycle universitaire. ica, 1 229 p., 2 188 p., 450 F les deux volun

#### L'histoire médiévale en France, bilan et perspectives

Textes réunis par Michel Balard,

ché unique européen, mar-

préface de Georges Duby Créée en 1969 sous l'impulsing d'Edonard Perroy, la Société des his-toriens médiévistes de l'enseignement supérieur public dresse le bilan de vingt années de recherches. Il ne s'agit pas d'une bibliographie exhansmais d'un choix des travaux les plus significatifs. Vingt-deux contributions dues à près de soixante dix médiévistes témoignent

du chemin parcouru dans le sillage de l'école française des Annales: thèmes privilégiés et états des problèmes, nouvelles approches, grands chan-tiers, méthodes de travail... Une première série d'articles traite des «histoires » - nrbaine, rurele, économique et sociale, des mentalités religieuses, intellectuelles, littéraires de la France médiévale. Un autre volet concerne les grandes aires géo-graphiques et culturelles : Occident, monde arabo-musulman, Byzance, Afrique, Italie, péninsule Ibérique... Le recneil rend également compte de l'apport des sciences auxiliaires de l'histoire médiévale et de l'archéologie - ou du rôle de l'information en histoire médiévale.

► Le Seuil, collection «L'uni ique », 566 p., 220 F.

Marianne Rougé

#### BIBLIOGRAPHIE

Complémentaire et différent

### de travail temporaire

de l'ouvrage d'Eric de Ficquelmont et Daniel Marchand (Editions Delmas), le livre de Gilles Bélier et Laurence Berthonneau répond eu même besoin. Bousculé et modifié eu gré des alternances politiques, le droit du travail temporaire était devenu difficile à cerner au travers de ses évolutions. La loi de juiflet 1990 met fin, on l'espère définitivement, à cette période d'incertitudes, et il devient possible de fixer les choses. Comme eon titre l'indique, cet ouvrage n'est pae un recueil pratique, une sorte de vade-mecum du directeur d'agence d'intérim. Il e pour objet le droit et les règles qui régissent cette activité, les miesions et le statut des personnels. Il fournit également des éléments de risprudence ainsi que toutes es indicatione sur les limites légalee à le profession. De manière générale, et compte tenu de la personnalité des eutsurs, il est concu comme un outil jundique, à partir duquel il est possible de s'interroger sur ce secteur d'activité, dans toutes ses composantes, de la formation professionnelle au rôle des partenaires sociaux, en passant par l'environnement international.

Le Droit du travail temporal per Gilles Bélier et Leurence Berthonneau. Editions Lemy, 374 pages, 240 francs,

STAGES

TALL MEN STEEL CO., INC. 1992.

M. .... +4 ....

UN METIER D'AVI

Une filtere Administra Sacre and promise services are more of thems

THE WHEN DESCRIPTION

To the second of

- 10 TO

POUR ACLES MAIN

هر امن الاص

The second secon

ing a

The state of the s

The Box

14.

2-27

12 10 No.

- 116A W

1.00

31311066

11.

. . . 

THE PARTY OF THE P

- F222

My Mark miles of the

introducte of

Les destre

Compared and the second of the second of the second

MARKET THE PROPERTY

pr - gris

# Explorer l'éducation scientifique

Goery Delacôte, physicien français, vient d'être nommé à la direction de l'Exploratorium de San-Francisco. Il voudrait faire du célèbre musée américain un centre d'expérimentation sur la pédagogie scientifique

'EXPLORATORIUM de San-Francisco, créé en 1969 par le physicien Franck Oppenheimer (frère de l'inventeur de la bombe A), et dirigé par lui jusqu'à sa mort en 1985, est l'un des plus célèbres musées des sciences du monde. Sollicité à l'issue d'un appel d'offres international, Goery Delacôte, physicien français, vient d'en prendre la direction (le Monde du 22 décembre 1990). Son projet : adjoindre à cet outil d'exploration de la science un centre de recherche et d'innovation sur l'éducation scientifique dans les médias. à l'école et dans les musées.

Si cet établissement a acquis une telle notorieté, c'est d'abord parce que Franck Oppenheimer y a érigé l'exploration en méthode d'apprentissage des phénomènes scientifiques. Ici, le public apprend en expérimentant. Ensuite. Franck Oppenheimer a su montrer le lien entre deux disciplines a priori antagonistes: l'art et la science. Ainsi les expériences proposées dans ce musée sont-elles élaborées conjointement par des artistes et des scientifiques. «Les deux s'intéressent aux mèmes phénomènes naturels que soni, par exemple, la lumière et le mouvement, expliquait Franck Oppenheimer (le Monde du 4 juillet

les deux, nécessaires pour comprendre la nature et ses relations avec l'être humain. » Enfin, ce musée a une vocation éducative. Des « explainers », jeunes lycéens employés à temps partiel, guident le public. « lci, tous les visiteurs s'enseignent les uns les autres», sculignait Franck Oppenheimer.

Pour reprendre la direction de ce centre, il fallait donc trouver un scientifique ouvert sur l'art et l'éducatinn. Goery Delacôte était l'homme de la situation. A cinquante et un ans, il a été directeur du laboratuire interuniversitaire de recherche sur l'enseignement des sciences physiques et de la techno-logie (IRESPI), président du conseil scientifique de l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP), responsable du contenu scientifique des expositions permanentes du Musée de La Villette et directeur de l'information scientifique et technique du CNRS. Recherche, pédagogie, muséologie, communication ; à son nouveau poste, Goery Delacôte va poovoir conjuguer ses quatre thèmes favoris.

Le principe de fonctionnement de l'Exploratorium ne devrait pas changet. « C'est en menant une action que le visiteur trouve des réponses à

1982). La science et l'art sont, tous des questions qu'il a hi-même été ces «livres étaborés» que sont l'ordiamené à se poser, explique Goery Delacôte. Or quand un problème est posè sous forme de questions, il est déjà à moitiè résolu. Cet endroit doit donc rester un généraleur de questions. Il a fait ses preuves : il est aimé à la fois de la communauté scientifique et du public, car ici les gens ne se senient pas écrasés par la science. Au contraire, ils s'en rapprochens. Ce fonctionnement, je le prends comme un acquis, une méthode de travail, un style.»

DES OUTILS HYPERMÉDIAS, Mais l'Exploratorium devrait connaître un nouveau développement selon trois directions. Première idée: accompagner la révolution en cours des sciences cognitives, c'est-à-dire la connaissance du fonctionnement de l'esprit humain. « Une quantité de travaux sont faits sur la mémoire, le langage, les interfaces homme-machine. Nous devrons les faire

Deuxième axe : créer un centre pour l'expérimentation et la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'enseignement pour les sciences. Dans ce centre, les stagiaires (des professeurs, des responsables de musée, des chercheurs) pourront apprendre à utiliser, mais aussi à mettre au point des outils hypermédias. Sur

nateur, le vidéodisque, le CD ROM, on peut entrer non seulement du texte, mais aussi du son, des images, fixes ou animées. Ainsi, l'information est potentiellement disponible sous de multiples formes : définitions écrites, banques de données, interviews de chercheurs, reportages dans des labocatoires, mise en soène d'expériences. L'intérêt de tels outils est leur souplesse. « Ils peuvent parfaitement être utilisés en autoformation. L'utilisateur y prend ce qu'il veut, navigue dans cette base d'infor-mations comme il l'entend. Grâce à ces instruments, il existe autant d'itinéraires d'apprentissage que de per-

Autre priorité pour ce centre de formation : réfléchir au processus de transmission des connaissances.

Généralement, les méthodes et supports d'enseignement sont réali-sés par des spécialistes d'un domaine particulier. A tous les enseignants concernés d'utiliser ensuite ces méthodes, «Or il est difficile de s'approprier un cours à l'élaboration duquel on n'a pas soi-même été associé, explique Goery Delacôte. C'est pourquoi je propose de substituer à ce modèle, dit du Topdown (on diffuse vers le bas une méthode conçue par le hau), celui de

Électronique

A connaissance égale, certains professeurs savent enseigner, d'au-

tres non. Les premiers possèdent une réelle «expertise» de la transmission des connaissances. Reste à l'expliciter, à la discuter, afin qu'elle serve de guide et non de modèle à Le centre souhaité par le nouveau directeur de l'Exploratorium réunira

des enseignants et des chercheurs

autour de cet objectif : décortiquer

une démarche intellectuelle, par

définition abstraite, pour pouvoir

ensante la communiquer. Ce qu'il en attend? Un accroissement de la productivité de l'ensei-gnement. « Nous qui contribuons au passage des résultats obtenus dans nos laboratoires vers les applications industrielles, nous nous soucions peu d'emprunter certaines des méthodes employées par nos collègues industriels pour passer du prototype à la production de masse. Pourquoi l'inernierie educative est elle si peu developpée? En réflèchissant à des processus différents de transmission des savoirs, en transférant à des outils nouveaux, comme les hypermédias, une partie de l'apprentissage, il doit ètre possible d'obtenir un enseigne-

ment plus efficace et moins

l'expertise paragée ou du compa-gnonnage cognitif.» coûteux. » Comme ce pédagogue est aussi un adepte de la communication, il envisage la création d'un centre qui pourrait être baptisé «Sciences et médias». Réfléchir aux liens qui peuvent exister cotre sciences et médias, apporter aux journalistes, reporters radio ou TV ce qui sort des laboratoires afin qu'ils le diffusent auprès du plus large public, mais aussi qu'ils y puisent une source d'inspiration pour le design, la publicité... Vaste pro-

> Enfin, Goery Delacôte envisage la création d'une sorte de prix Nobel de l'enseignement scientifique « Une société qui ne sait plus enseigner est une société malade. Il ma paraît très important de mettre en valeur les enseignants. Aujorord'hui, chacun travaille dans son coin, le système éducatif est une routine. Il faudrait mettre en valeur des actions exemplaires, pour attirer des gens de talent, créatifs. Il est nécessaire de penser de nouveaux modes d'organisation de l'enseignement et de mettre en évidence un lieu de référence. J'espère que celui-ci en sera un. C'est sur ce programme que je me suis

> > Zělal

#### STAGES

Le service JOBSTAGE du CDTE est désormais accessible en tapant directement : 3615 LEMONDE.

a Le Monda Initiatives » public chaque semaine des offres de stages en entre-prises pour les étudiants. Les personnes interessées doivent contacter directement le CDTE, association responsable de ce service, lancé en collaboration avec la MNEF, en téléphonant au 47-35-43-43 ou en s'inscrivant sur Minitel 3615 JOB-STAGE. Les frais unnuels d'inscription sont de 149 F. « Le Monde Initiatives » publie chaque

Les enveprises déstreuses de passer des offres sont priées de consulter directement cette association au (1) 45-46-16-20,

#### Marketing

Lieu: Pantin. Date: immédiat. Durée: 6 mois, fad.: SMIC. Profil: bac + 2. Mission: assistant de gration pour le lancement d'une nouvelle division

Lieu: Paris, Date: immédiat. Durée: indétenminée, embauche possible. Ind.: à définir. Profii: bac + 1 commercial et/m ressources humaines, Mission: marketing direct et téléphonique auprès des entreprises, 14951.

Lien: Paris, Date: immédiat. Durée: 3 mois, Ind.: 1 500 + %. Profil: bac + 2 marketing, vente. Mission: développement du service par des actions de marketing auprès des acciérés. 14945. Lieu: Neuilly-sur-Scine. Date: immé-dial. Durée: 4 mois, embanche possible.

# Ind.: SMIC le 1º mois puis évalution. Profil: bac marketing ou action co si possible. Mission: démonstration dans l'estreprise sur copieurs cooleur dernière génération. Ende dans l'entreprise, prés-lable à l'exploitation de nouveaux matériels de reprographie. 14942. Limit Bacie Deux impédiet Deute.

Lieu: Paris, Date: immédiat. Durée: 2/3 mois, Ind.: 3 000 à 6 000 F selon profil. Profil: bac + 2 BTS communication BTS actions co. Mission: contacts libraires et papetiers, gestion formation continue, actions de motivation/information. 14933.

matical. 14953.

Lieu: Paris. Durc: immédiat. Durén 2:: 6 mois. Ind.; 6 000 F brus. Profil: bac. + 4, matrise de l'infissation d'un tableur de type Excel (Macintosh). Mission : analyse pluriannuelle des résultats de chiffre d'affaires produits/marché/chents 14941.

#### Informatique

Lies: Paris, Date: immédiat, Durée: 2 mois, Ind.: 6 000 F. Profil: bac + 4. Mission: développement programme gestion commerciale, 17897.

Lieu; Paris, Date; immédiat, Durée; 6 mois, Ind.: 4 500 F + prime éven-tuelle. Profil: bac + 4. Mission: s'inté-grer dans une équipe de développement nelles. 17881.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 6 mois. Ind.: à convenir. Profil: bac+2 BACF 1 + DUT électronique, connaissance souhainte du monde PC MS DOS. Mission: un technicien de maintenance en micro-informatique ayant déià une formatique syant déjà une

expérience des compatibles IBM, 17856. Licu: Paris, Date: immédiat, Durée: 6 mois, Ind.; à définir, Profil; bac. Mis-

#### Gustion

Lieu: Paris. Date: indéterminée. Durée: 2 mois, embauche possible. Ind.: 1500 F, Profil: hac +2 BTS/DUT. Comptabilité, gestion. Mission: audit et formation sur progiciels de gestion Seznin[169]: +-

### Comptabilité

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 2 mois. Ind.: A définit. Profil; bac + 2/3 compta. sur Harpagon. Mission : aide à la réalisation des opérations du bilen. 12637.

#### Commercial

Licu: Trappes. Date: avril. Durée: 5 semaines, Ind.: à définit. Profil: bac+ 1 mini. Mission: acquérir formation de commercial, 15696.

#### Vente

Lien : Bretimy sur-Orge Date : juin. Durée: 2 mois. Ind.: 2000 F par mois. Profil: bac + 2, véhicule indispensable, expérience du phoning ou vente. Mission: mener une action de marketing direct conception, lancement, mivi.

16795. Lieu : Evry. Date : immédiat. Durée adéterminée, embauche possible. Ind.

à définir. Profii ; bac 3/4. Mission ; met-tre en œuvre le programme de formation pour les collaborateurs d'agences immo-bilères, 16791. Lieu: Nanterre, Date: immédiat. Durée: 4/6 mois. Ind.: 8 000 F brut. Profil: bac + 5. Mission: électronique de puissance, mise au point alimentation, découpage, 20661.

#### Communication

Technologie Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 6 mois. Ind.: 35 F/R. Profil: bac + 2 Lieu: Boulogne. Date: immédiat. Durée: 5 mois. Ind: 3 000 F. Profic: bac + 1 ou BEP électronique (nivean), expérience en électricité ou alarmes sou-hante. Mission: travail en atelier ou sur éco, gestion, droit et langues. Mission ; acrueil, orientation et information du public d'affaires vers les organismes adaptés. 18822. Licu: Paris Date: immédiat Donée: 4/6 mois. Ind.; à définir. Profil : bac + 3/4. Mission : recherche documen-

### tuire, analyse et réduction de notes de synthèse. 18833.

Lien: Gentilly. Date; immédiat. Durée: 6 mois, embanche possible. Ind.; à définir. Profil: bac on BEP Word 5, sténo, bonne orthographe. Mission : secrétaire adjointe su secrétariat de la direction générale. 24790.

Secrétariat

Lieu: Issy-les-Moulineaux. Date: immédiat. Durée: 2 mois mini. Ind.: 2 500 F. Profil: bec + 1/2. Mission: Lien: Bourg-la-Reine. Date: immédia. Duté: i3 mois. Ind.: à définir. Profil: bac + 2 BTS ou équivalent, allemand, anglais. Méssion: secrétaire trilingue, afferand obligatoire, travail dans petite équipe très variée. 24785. montages et tests de micro-ordinateurs. Lieu: Combevoie, Date: immédiat.
Durée: indéterminée, embanche possible, Ind.; à couvenir, Profil: bac + 2
BTS électronique, Mission: technicocommercial sédentaire, encadrement
d'une équipe commerciale, 20662.

Lies: Comberoie. Date: immédiat. Darée: 6 mois, embanche possible. Ind.: 6 800 brut. Profil: bac. Mission: correspondent commercial sédentaire, contact

téléphonique avec clientèle, TTX, Tt de commande. 24782.

commande. 24782.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: indéterminée. Ind.: 6500 brut. Profil: Bac. Macintosh SEN 40, anglais. Mission: secrétariat bilingue, sens de l'accueil et organisation. 24771.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 2 mois. Ind. 3 000 à 3 500 F. Profil: bac + 1/2 anglais, dactylo. Mission: assurr le secrétariat du chef de produit du marketine sunté animale international.

marketing samé animale internation 24786.

#### Droit

Lieu: Gentilly. Date: immédiat.
Durée: 6 mois mi-temps après-midi.
Ind.: 2 convenir. Profil: bac + 4 maîtrise
droit privé, civil, bonne lecture des codes.
Mission: coaseil juridique par téléphone,
réponse appels abounés (droit, logement,
assurance). 23580.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 3 mois. Ind.: à définir. Profil: bac + 5, connaissance clavier, DEA affaires ou antre. Mission: jeune fille. Droit des affaires. 23582.

Rt de nombreux notres stages sur le 3615 JORSTAGE. Pour tous renseignements, contacter le CDTE un 47-35-43-43.

LE MANAGEMENT DES ENTREPRISES DE RÉSEAU

#### UN METIER D'AVANCE POUR LES GESTIONNAIRES

La gestion avancée des entreprises de réseau (°) demande des cadres supérieurs et dirigeants aux

compétences nouvelles France Télècom, la Poste et leurs filiales.

les entreprises publiques et privées fonctionnant en réseau, recherchent des spécialistes et des managers présentant ce profil nouveau.

Diplômés des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, d'IEP, universitaires titulaires d'un 2º cycle, ayant de bonnes connaissances en gestion, vous pouvez l'acquerir grâce aux cursus avancés de l'ENSPIT.

(°) dans les domaines du transport, de l'énergie, de la banque et de la finance, de la communication...

#### Une fillère Administrateurs

Cadre dirigeant avec le titre d'Administrateur des PTT, France Télécom, La Poste, leurs filiales, le ministère des PTE.

- · Recrutement sur concours.
- Epreuves d'admissibilité: 22, 23 et 24 mai 1991.
- Clôture des inscriptions : 22 avril 1991.
- Formation rémunérée : ENA (12 mais) + cursus ENS ()4 mois) + stoges.

de communication / langues atrangeres...

#### Une filière Entreprises

- Cadra dirigeant dans le secteur public ou privé des grandes entreprises de réseau.
- Recrutement sur dossier et entretiens.
- Date limite de dépôt des candidatures : 24 mai
- Entretiens : 2º quinzaine de juin 1991.
- · Scolarità: eursus ENS (14 mois) + stages faculta-
- Ouvert à des étudiants ou d des candidats en

situation professionnelle. économie des entreprises de réseau / droit de la communication / gestion des systèmes d'information et de communication / monogement des organisations / gestion des ressources humaines / finances et gestion linancière / mercatique / comptabilité et contrôle de gestion / gestion de la production / autils et techniques

### POUR VOTRE INFORMATION, NUMERO VERT 05 22 82 82

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Direction de la communication - 37/39, rue Dareau - 75014 Paris - Tél. : (1).42 79 44 76 / 44 91

### Nouveautés "Que Sais-je?".

Les institutions monétaires en Europe, par R. Raymond - N° 1261.

L'art médiéval, par X. Barral et I. Altet - Nº 2518.

Les verts, par G. Sainteny - Nº 2554.

Adler et l'Adlérisme, par G. Mormin et R. Viguier - N° 2558.

Les procédures fiscales, par D. Richer - N° 2565.

Les cours administratives d'appel, par M. Gentot et H. Oberdorff - N° 2566.

La communication, par L. Sfez - Nº 2567.

Les pays baltes, par P. Lorot - Nº 2584.

Histoire du sport, par R. Thomas - Nº 337.

Les politiques des revenus, par J. Lecaillon et C. Morrisson - Nº 1222.

L'egyptologie, par D. Valbelle - Nº 1312.

Calcul différentiel complexe, par D. Leborgne - N° 2560.

La politique agricole commune, par F. Teulon - N° 2568.

Le développement de l'enfant, par L. Maury - N° 2574.

Les parcs de loisirs, par R. Languar - Nº 2577.

La politique, par N. Tenzer - N° 2583.

ECTION "QUE SAIS-JE

L'encyclopédie au format de poche-

Chaque volume 128 pages, 32 F.

Quelques anuées plus tard, on n'est guère plus avancé. Il existe hien un secrétaire d'Etat, à ce point discret qu'îl ne paraît pas toujours convaineu, et un délégué national issu de la «famille», dont la fonction est de rassurer sur le sérieux de cette alternative, mais l'image reste floue aux yeux de l'opinion. De quoi parle-t-on? Même le CJDES (Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale), malgré ses efforts inlassables, ne parvient pas à faire sortir le concept de son ghetto. Il est vrai qu'il est désavantagé par son sigle : «jeunes» et «dirigeants » fleurent un peu trop l'organisation patronale en crise de puberté. Ce qu'il n'est pas.

«UN HOMME, UNE VOLX». Par approximation, et a priori par opposition avec le secteur traditionnel, il est pourtant possible de cerner les frontières, et de dire ce qui appartient ou pas à l'économie

de situer le mauvement à l'aube de la révolution industrielle, qui mêlent Fourrier et Proudhon, les premières mutuelles constituées dans une optique solidaire, et non d'assurance, le « familistère » de Godin, les coopératives ouvrières – celle des Verreries d'Albi – et les coopératives de consommateurs. Avec e un homme, une voix », un slogan résume l'intention et le programme, censé répliquer au pouvoir du patron et aux exigences de l'actionnaire, donc de l'argent. Bref, il s'agit d'un projet d'entreprise différente, qui accepte les règles économiques sans déifier le profit, et reste attachée à des missions huma-

l'idée que s'en fait Patrick Viveret, électron libre de la pensé rocardienne, s'appuyant, pour sa démonstration, sur Fernand Braudel, qui estimait que la logique du capitalisme, loin de corres-pondre à tous les besoins, était la disparition du marché.

Secrétaire général du CJDES, Pascal Dorival développe une autre argumentation et propose cinq grandes catégories d'entreprises de l'économie sociale qui, toutes, apportent un «supplément d'ame, ment de pouvoir», dans l'association du capital et du travail, mais parfois, également, dans les rapports avec

clients. Ainsi les coopératives ouvrières de production (SCOP) où les salaries sont les propriétaires de l'entreprise. Décriées au moment de l'affaire Manufrance, mal en point quand elles furent utilisées pour prolonger la vie de canards boiteux ao plus fort de la crise, elles se consolident. Globalement, 1 400 SCOP comprenuent 45 000 sociétaires, emploient 33 000 salariés, et réalisent 12 milliards de francs de chiffre d'af-

MODÈLE COMPLET. Ainsi les sociétés - mutuelles de santé ou d'assurance, associations, coopératives, banques dont se sont les clients ou les usagers, ià

fini la cooptation. Il faut des professionnels qui adhérent au projet

Recrutement:

concilier deux cultures

priori, rien d'extraorconsœurs du secteor privé, les cotreprises de l'économie sociale font appel des cabinets de recrutement spécialisés, soumettent parfnis leurs candidats à des analyses graphologiques et peuvent même se retrouver aux prud'hommes quand les choses tournent mal. Une façade qui cache mal cépéndant la complexité des procédures d'embanche on de licenciemeot, e Nous vivons sous la tensian de plusieurs cultures, explique Jean-Claude Dumou-lin, directeur général de l'Union nationale des foyers et services pour les jeunes travailleurs : la culture militante et la culture d'entreprise. Il faut arriver à concilier les deux. C'est un pari délicat, et plus particulièrement au moment d'un recrutement ou

d'une séparation. » Qui plus est, ce dilemme est plotôt récent. Il y a encore uoe quinzaine d'années, témoignent beaccoup de responsables du secteur, l'économie sociale vivait surtout par cooptation Militants et permanents constituaient le vivier des salariés. Ho choix qui a souvent coûté cher à beauconp de ceux qui nut, depuis, mis la clé sous la porte. « Aujourd'hui, nous avons compris que nous devions assumer notre statut d'entreprise, explique Jean Bastide, président du Conseil national de la vie associative. Nous avons besoin de compétences et de technicité. Quittons le maelström militantoaffectif. »

LE TEMPS DE L'AMATEURISME. L'évolution est notable. e Quand je fais appel à un cabinet de recrutement extérieur, précise Jean Bastide, c'est pour qu'il teste la valeur professionnelle du candidat. Nous vérifions ensuite, au cours d'entretiens, qu'il n'est pas indifférent à natre projet

savant, et peut-être plus facile à obteoir une fois «l'aheès perce». L'expérience de VVF semble plaider pour cette hypothèse. En 1986, l'actuel numéro six du tourisme français - si l'on retieut ses capacités d'hébergement - a dû se séparer d'une centaine de salariés. « La baisse du nombre de journées d'activité. en raison d'un calendrier scolaire peu équilibré, nous a contraints à serrer les boulons, se souvient un -responsable. Ce déchirement ne s'est traduit par aucun licenciement sec. Mais la crise a entraîné une cassure. Nous avons compris que nos exigences de professionnalisme restaient insuffisantes. Le temps de l'amateurisme était révolu. »

LE ROLE DE L'ÉTAT. Campétences et adhésinu forment, malheureusement, oo cocktail explosif en cas de licenciement. Les séparations s'avèrent, dans la grande majorité des cas; très douloureuses. « Une entreprise classique constitue des dossiers, men d'avertissements. Très rares sont les responsables de notre secteur qui utilisent ces armes », ajoute Jean-Claude Dumoulio. Toutefois, les entreprises de l'économic sociale dressent aujourd'hui avec soin les contrats de travail. confiés, presque systématiquemeot, à des juristes. C'est un premier pas. Mais difficile d'imaginer aller plus loin. Rares ainsi sont celles qui pensent eo termes de gestion prévisionnelle de l'emploi. « Pour une raison simple, insiste immédiatement Jean Bastide, c'est que beaucoup d'entre nous unt pour partenaire financier l'Etat, et nous sommes souvent les premières victimes des coupes budgétaires. » Et ce, saus grand espoir de changement

Marie-Béatrice Baudet

# La réussite de l'écomusée d'Alsace

En conjuguant vertus associatives et logique d'entreprise, ce musée à « ciel ouvert » attire 360 000 visiteurs par an



Uo exemple de réussite de l'économie sociale où, chose rare, vertus associatives et réalisme écoonmique se coojuguent har-monieusement. Aujoord'hui, sur la commune d'Uogersheim (Haut-Rhin), située entre Colmar et Mulhnuse, l'ecomusée recoit annuellement 360 000 visitenes payants, venus pour l'essentiel des deux départements alsaciens, mais aussi d'Allemagne et de Suisse. Le but des visiteurs est de redécouvrir, outre la vie villa-geoise traditionnelle, un patrimoine humain ingénieusement

En projet, la rue du vingtième siècle. Ponr ce faire, à titre d'exemples, l'écomusée a récupéré une imprimerie, celle des Editions d'Alsace, de Colmar, qui fut dans l'Alsace allemande l'un des fleurons de la presse pro-fran-çaise; une chocolaterie de 1910; un tramway du début du siècle, qui assurait la liaison entre Bâle et Leymen; nne église servant aux cultes protestant et catholique. ainsi qu'une synagogue; une ferme des années 30; une scierie... Au programme de l'écomusée, pour les années à venir : la

réhabilitation du carreau de mine Rodolphe, et de ses machines de 1850, ginire de la potasse. Et un objectif: atteindre la harre des 700 000 visiteurs par an en poursuivant une animation et une fréqueutation actoellement étalée snr quarante-quatre dimanehes

ÉCONOMIE TRIPARTITE. e L'écomusée est un exemple quasi unique d'économie tripartite. Y sont associés les pouvoirs publics, le secteur associatif et l'investissement privé », commente son présideut, Marc Grodwold, en évoquant ses nonveaux projets, qui devront dégager leur « rentabilité propre ». Des ventes à la houtique, des restaurants et des prestations diverses devraient permettre d'amortir les investissements

La structure de fouctionnement est duale, ce qui fait soo originalité. L'association Maisons paysannes d'Alsace, issue d'une initiative privée, et qui emploie en saison une centaine de personnes, « garde un rôle prépondérant tant du point de vue philosophique, par la garantie de l'éthique, que du point de vue économique, par l'accueil des aides publiques dans le cadre d'opérations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine local ». « Cette structure, ajouto-t-00, a permis d'ancrer l'écomusée dans l'esprit de partenaires très variés ».

En revanche, l'exploitation est distincte de la propriété qui revient à l'association MPA. Elle est assurée par une société privée. Ecoparcs, structurée pour accueillir des capitaux privés nécessaires au foud de roulement et aux investissements de oature commerciale. Pourquoi le statut de société anonyme pour un musée? e Par volonté d'indépendance et de crédibilité auprès des différents partenaires tels que la MACIF, la Banque populaire, le Crédit mutuel », répond Marc Grodwold, qui souligne que les porteurs du projet détienment 50 % du capital. « Nous ne voulions pas d'une connotation de gentil bénévolat, sureneherit Gérard Schmidt, directeur financier de l'écomusée. Il s'agit de réaliser l'union entre le service culturel, la passion associative... et la logique de l'entreprise. »

Jean Menanteau militant. » Un dosage fort

# Des relations hiérarchiques flexibles

Responsabilités partagées et convivialité allègent l'organisation

OUS employons les règles classiques de l'entre-prise en matière de gestion, de management et d'organisation », explique-t-ou chez VVF, organisme de tourisme social qui emploie 900 salariés permanents et environ 2 000 saisouniers, « Il n'est pas question de supprimer la hiérarchie mais, chez nous, elle n'est pas cloisonnée par strates imperméables comme c'est souvent le cas dans les entreprises capitalistes, et le souci de l'humain sous-tend loutes nos actions. » Les grandes entreprises mutualistes vivent une double hiérarchie, celle des élus hénévoles et celle de la technostructure salariée.

Les sociétaires des 3 000 caisses locales du Crédit Mutuel élisent les conseils d'administratiou et leurs présidents, qui votent eux-mêmes pour les vingt et une fédérations régionales. Là se trouve le vrai pouvnir : déterminer les orientations stratégiques. « Mais l'évolution des nécessités techniques de l'environnement bancaire peut provoquer un décalage entre les élus, si ceux-ci les méconnaissent, et les 22 000 gestionnaires sala-

note Michel Mayer, directeur des relations humaioes de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Pour lui, un cadre de la caisse centrale doit avoir deux légitimités, celle de sa fédération régionale et celle de sa direction générale, calquées sur le double impératif de rentabilité économique et de fidélité philosophique.

PETITS CHEFS. Double hiérarchie aussi à la MACIF: 3 300 000 sociétaires élisent 22 membres sur 26 an cooseil d'administratico, les 4 autres étant salariés. Pour Gérard Andrechs, directeur général de la région Ile-de-France et président du Centre des jeunes dirigeants de l'écommie sociale, « entre le directeur et le salarié de base, il n'y a que deux ou trois niveaux intermédiaires. Nous évitons les petits chefs. Les responsables délèguent beaucoup et la convivialité est la règle. Mais l'autorité s'exerce, et naturellement le

Dans les SCOP, les pratiques sont variées. A l'Imprimerie contemporaine, en Loire-Atlantique, il n'y a pas de chef de fabrication, la responsabilité est partagée cutre plusieurs salariés.

riés s'ils oublient la prééminence Chacun des vingt sociétaires-promorale des ndministrateurs », priétaires est impliqué dans la priétaires est impliqué dans la marche de l'entreprise. Ou hien il est parmi les sept membres du conseil d'administration, élu en assemblée générale, ou bien il fait partie d'une des cinq commissions de travail, et on prend garde que chaque salarié sociétaire exerce à son tour chacune des responsabilités, sinon les deux à la fois. Il faut un an de maison pour être sociétaire et à partir de ce stade, les salaires sont rigoureusement identiques. Utopie? Sclon son président, c'est l'entreprise privée la plus performante de la région.

> Chez Berriat Bâtiment, une entreprise grenobloise de 30 personnes, le chef d'atelier a l'antorité sur les covriers pecdant le travail. Mais en assemblée générale tous les associés sont à égalité. « La hiérarchie chez nous n'est pas gommée, mais elle est atténuée », explique-t-on. e Les dirigeants sont mandatés pour faire fonctionner l'entreprise et ils doivent rendre des comptes, plutôt deux fois qu'une.»

Lillane Delwasse

# Double besoin de formation

A formetion est un objectif prioritaire pour lee entreprisee de l'économie acciale. Paut-être plus d'eillaurs qua dans la secteur privé. A cela, deux reisons essentiellas : le retard à rattreper d'abord. Longtampa, le secteur a'est contanté d'embeucher dea militants, avant de s'intéresaer à de véritables apécialistes. Aujourd'hui, la prise de conscience des impératifa économiques tend à plue d'exigence.

Second point : le forta concentration de jeunes dans l'économie sociale, souvent ambauchés de menière pré-caire, via des contrats à durée déterminée. Les actione de formation du sacteur se traduisent donc en grande partie per le mise en place de contrats de quelification, qui représentent plus d'un contret jeune sur deux, soit dix fois la movenne nationale.

DEUXIÈME CHANCE. Complément logique à ces orientations, la recherche de statut pour des professions souvent exercées par des jeunes, mais sens véritable reconneissance. Exemple type : la création, début 1989, d'un diplôme d'eide à domicile, le

certificat d'eptitude eux fonc-tions d'eide à domicile (CAFAD). Maître d'œuvre de l'opération, Uniformation, la fonds d'essurence-formation du secteur, qui regroupe six mille trois cents entrepriaes at dont la tâche s'avère souvant difficile. e Lea trois querte de nos edhérents, axplique l'un das reaponsas, ont moins de cinquante saleriés; il n'y a pas de comité d'entreprise et donc aucune information sur la formation. Notre travail consiste elors dens des activités de

conseil. »

Pour les autres, c'ast vrai qu'il faut parfoie tout reprendre de zéro ; un handican, largement compensé, par une éthiqua qui offre une deuxième chance aux salariés concernés et ce, plus que dans le secteur privé. « Nous présentons un grand evan-tage, insiste Jean-Louis Bauiard, responsable du service des reletions humeines à Renouveau, essocietion de tourisme : une raison d'être qui irrigue la plus-value de la formation. »

EVALUATION. Beaucoup de responseblee d'entreprisas de l'économie sociele evouent einsi «accorder plus

chés pour qu'ils se mettent dans le coup, quitte à prolonger leur périoda de formetion ». Mais, en même temps, les exigences de compétences et de technicité laiasant de moins an moins de place aux formations amateunistea. C'est einsi que le tourisme social a voulu déployer ses efforts vers la formation des jeunes, souvent des saisonniers. « Nous avons créé une commission nationale paritaire emploi-formation du tourisme aocial at familial, explique Jean-Louis Beujard. pour accueillir au mieux les jeunes peu quelifiés at aouvent en situation d'échec scolaire. » Au bout d'une année de contret de quelification. chaqua leune doit réaliser un projet.

de temps à de jeunes embau-

Il faut donc une véritable évaluation. Cette démerche vient d'être officialieée par la récente signature d'un contrat d'études prévisionnelles entre le secrétariat d'Etat à la formation professionnelle et la branche du tourisme associa-



L'ÉCON(

L'inévitab

DISTINGUES .... W. ........

Program.

- - - -100

: : -----to the party of the second عوب عاديد -1 O Care 3 - - 3 - -

.

·不多有 医二角膜炎 ~<del>\_\_\_\_</del> े जिल्ला - Car स्त्र हार्ड क्ल - - - -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1.0

17.15

12 8 4

, <del>= -\_</del>

The state of

מביו סטונים

energy for the control of the contro

Des. 24 M

- 180 MC M. - 180 M.

die die

A Sept

11/2/200

Gide

· · · · •

2.3

2.3

· >4

----

1. 1. Mar. 2018

1 11 2

: . . . . . . <u>\_\_\_</u>\_\_

10 and 10 and 1222 to

\* W Programme CO

医电弧性病 化化

\*\* 6 .6 . 11.11 - 12.22 E.T.

.. 17

BJBLIOGRAM

The second secon

16 m

a dre har die

No CONTRACTOR

.... 213 labs.

1000

760

舞 游戏 电电流

MACTICE.

**≱**\* -

Albaha gaja manganan sa

ALCO CONTRACTOR OF THE PARTY OF

marks well a

Fig. 4 and 50 miles to the

per coloring to the color

Service Space and and an artists

Mary and the same of

PAR OF STATE ATTACKS

profession 4

n.**∀–**1524 o.

And the state of the state of the state of

manda in the same of the same

BA C MEL MET

\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*

Section waters are a second

graphic and the second

CONTRACTOR OF THE PARTY OF

L'ÉCONOMIE SOCIALE aussi societaires ou agnereuts, qui détieuneut le capital et qui peuveut, théoriquement, en orieuter la stratégie. A titre d'exemple, on y trouve, pêlemêle, la Mutualité pour le régime complémentaire (25 milliards de pressations), la MACIF, la MAIF, etc., pour l'assurance. Village-vagances, famille

l'assurance, Village-vacances-famille (VVF) pour le tourisme, les groupements de commerçants et des banques telles que le Crédit agricole, le Crédit mutuel, les Banques populaires et le Crédit coopératif. D'autres combinaisons sont possibles.

Dans les coopératives agricoles ou d'arti-

sans, les fournisseurs du produit à veu-dre possèdent l'entreprise. C'est le cas de

la marque Yoplait. Avec la CANA (Coopérative agricole de Nantes-Ance-

agriculteurs, le personnel et les clients figurent dans le capital. Enfin, il faut encore citer les entreprises associatives gérant des services publics ou faisant appel à la générosité. Les donateurs, l'Etat ou les collectivités en sont alors les propriétaires réels et cela donne Méde-cins du monde, parmi d'autres organisa-

Présentée de cette manière, le monde de l'économie sociale est immense, pré-sent dans le quotidien de tous les Francais. Le secteur comprend 160 000 entreprises, totalise un chiffre d'affaires de 2 500 milliards de francs, emploie 1,4 million de persouues, soit 6 % de l'effectif salarié, concerne au bas mot 25 milliard de l'affaires de l'a lions d'ulilisateurs, pèse 50 % du marché

de l'assurance automobile et 40 % de la multirisque habitation.

SCHIZOPHRÉNIE. Oui, mais. Différentes par leurs fondements, leurs vocations, les entreprises de l'économie sociale le sout-elles dans leur gestion au jour le jour, dans leurs attitudes avec leurs sala-riés; offreut-elles un autre visage du monde du travail? Rien n'est moins sur ou, plutôt, il semble bien qu'll y ait autant de réponses que de collectivités agissantes. Militer en travaillant ou pré-tendre à la citoyenneté dans l'entreprise ne sont pas des options faciles à mettre en œuvre quand il faut conabiter avec des bénévoles, qui ont quelquefois le pouvoir, avec un patrou qui est anssi un élu, quand il faut tenir compte des élus au conseil d'administration et des adhérents qu'i sont aussi des clients. On frise la schizophrénie, à passer d'une cas-quette à l'antre.

Et puis, que reste-t-il de l'éthique et du dessein d'origine ou, avec le temps, de la volonté d'associer chacun aux déci-sions? Bieu souvent, l'aventure particulière de l'entreprise se résume à celle d'un bomme au charisme évident, un Mare Grodwold, nn Jacques Vandier (président de la MACIF), un Georges Reno. Pour un Edmond Maire venu à la hien préparées, dans la forme comme dans l'esprit. Il arrive que le projet initial ne soit plus celui du personnel ou, au contraire, que celui-ci serve à justifier des conditions d'emploi déplorables au

de difficultés structurelles. L'exploitation par l'autogestion.

A force d'être « de bons professionnels», de parier sur le développement de l'entreprise, ou en vient aussi, ehez ceux que la réussite grise, à oublier les pré-eeptes de base. Happées par les contraintes du marché, soncieuses de moutrer qu'elles sont capables de faire aussi bien ou mieux selon les critères en cours, amenées à embaucher des cadres qui u'out pas forcément la vocation, ces entreprises-là finissent par ressembler aux autres. Plus rien, sauf le discours, ne les distingue. Elles ont une pralique sociale aux antipodes de ce qu'elles proclament encore, à usage externe.

Algin Lebaube

# L'inévitable individualisation salariale

Même pour les rémunérations, les entreprises de l'économie sociale se rapprochent des lois du marché. Avec un plus pour les bas salaires

a cette décision n'a jamais été

mise en cause en quinze uns

d'existence, car nous estimons

qu'à partir du moment où un sala-

riè est compétent toutes les activi-

que de l'écono-mie sociale, mais nous sommes une banque, » En une phrase, Jacques Douënel, conseiller du président du Crédit coopératif, a résumé le dilemme auquel sont confrontées la quasi-totalité des entreprises de l'économie sociale en matière salariale. Certes, les principes de solidarité les incitent à relever les bas salaires et à plafonner ceux des dirigeants, mais « l'écart par rap-port au marché doit être supportable », reconnaissent tous les spé-

Banques et assurances semblent avoir franchi le pas, y compris en matière d'individualisation. Ainsi, au Crédit coopératif, outre les angmentations générales, direction et syndicats négocient l'enveloppe réservée aux augmen-tations officiellement consacrées aux « promotions » et aux « réajustements»: Celles-ci ne sont pas négligeables : 1,25 % de la masse salariale cette aunée. Une troisième enveloppe (1 % en 1991) est dévolue aux primes individuelles, eo principe liées aux résultats.

DISTINGUER LES MEBLEURS. Dans le groupe GMF, autre poids lourd de l'économie sociale, l'analyse ne semble pas très différente : la FNAC, qui emploie plus de la moitié des effectifs du groupe, a individualisé les salaires des cadres depuis les responsables de la hranche assurances recoonaissent «nller dans le même sens ». « Même les mutuelles enseignantes cherchent à distinguer les meilleurs », com-

Si certains se souviennent du slogan « à chacun selon ses besoins », Hugnes Sihille, directeur général du groupe de consul-tants Ten, organisé sous forme coopérative, préfère, lui, « à chacun selon son travail ». Ainsi, ses consultants sont payes sous forme de salaires variables selon le nombre de jours de travail facturés

OUS sommes dans le mois aux clients. Mais, à tês se valent ». D'autres, pourtant, quantité de travail égal, un débu-tant ne touche pas le même salaire qu'un consultant confirmé finissent par craquer. En Vendée, les Ouvriers du Bocage (vingt salariés dans l'imprimerie et la puisque trois autres critéres menuiserie) ont introduit, voici entrent en considération : l'andeux ans, une légère individualieienneté, le diplôme, et, surtout, salion des salaires. Comme l'exle degré d'aulonomie. La grille plique Hubert Durand, un des nominative est connue de tous et responsables ; « L'égalité n'était l'écart entre les deux extrêmes plus viable car les salaires de l'imn'est que de I à 2,5. primerie ne sont de toute facon Malgré tout, on aurait tors d'enterrer l'égalité salariale trop vite. A Nantes, les vingt salariés pas les mêmes que ceux de la menuiserie et, à force de ne pas vouloir demotiver les plus faibles, de l'Imprimerie contemporaine on découragenit les plus forts. » perçoivent tous le même salaire, L'éventail des salaires reste des Seloo nne des responsables,

> l'imprimerie. Frédéric Lemaitre s'y retrouvent.

# Militer pour un supplément d'âme

L'ambition, le pouvoir, l'argent, pourquoi pas? A condition de ne pas perdre l'essentiel...

E milite en mongennt, en dormant, en travailla race éteinte, mais elle existe encore. Brigitte Croff, directrice de l'association La source, qu'elle a créée en 1983 en fait partie. Anjourd'hui, épaulé par la Fédération mutualiste parisienne, l'organisme compte quatorze salariés cadres. Son objectif est toujours d'aider à vivre à leur domicile les personnes en train de mourir. Résultats à l'appui, Brigitte s'efforce de démontrer qu'il est possihie d'éviter l'entrée en institution. Elle milite aussi ponr que ces emplois à domicile ne se transforment pas en ghettos, mais qu'au contraire diplômés et non-qualifiés

Les idées que défend Pierre Moreau, gérant de la coopérative grenobloise Chemin faisant, un bureau d'études de dix salariés spéeialisé dans la rénovation de bâtiments, visent aussi à l'épanonissement des individus. Pour cet ancien syndicaliste, l'important dans la coopérative, e'est qu'elle « reconnaisse la citoyenneté » des

Cloisons vitrées, portes ouvertes, la Iransparence au quotidien n'est pas toujours facile à vivre, « par manque de temps ou par difficulté is gérer un problème». Mais Pierre Moreau se dit « assez vigilant sur ce point ». Du coup, le voilà qui milite pour regrouper le réseau des coopératives et des entreprises elassiques, à condition qu'elles aussi valorisent la participation de

leurs salariés. Leader dans sa région et dans son entreprise, Pierre Moreau ne caehe pas son gout du pouvoir, mais du « vérita-ble pouvoir, celui qui résulte de la force de ses propres convictions, du savoir-faire, et de l'expérience reconnue par les autres ».

CONVAINCRE. Bernard Coffre, le directeur du personnel d'Acome, une coopérative de fabrication de câhles et de produits ponr le bâtiment, qui compte pourtant un millier de salariés, s'estime, lui aussi, militant. Il a travaillé une vingtaine d'années dans des entre-prises classiques. Pour lui, la coopérative est un bon modèle d'organisation. « Quand il y n beaucoup de concertation, les sala-ries sont plus motivés. On n'impose pas, mais Il faut convaincre.

Un état d'esprit qui, selon Bernard Coffre, explique l'absence de syudicats. « Cn murche bien comme ça. » Pourtant, comme dans les entreprises classiques, les licenciements pour faute, les avertissements existent hien.

Maguy Bean, attachée à la présidence de la Mutuelle de retraite des instituteurs et fonctionnaires des instituteurs et fonctionnaires, MRISENSP, ne voit pas de contra-dictions. «S'd y n faute, et qu'elle met en danger l'ensemble de la structure, je n'hésiterat pas à la sanctionner. Nous sommes quand même garants de la marche de

Un discours qui vaut aussi parfois pour les associations. Richard et ses collègues, cadres dans une l'amère expérience. Il pariaient sur le dialogue en demandant aux administrateurs de résoudre un problème interne qu'ils jugeaient important. On leur a répondu: licenciements. «La limite des responsabilités entre les bénévoles du conseil d'administration qui détiennent le pouvoir et les permanents qui travaillent concrètement sur les dossiers n'est pas toujours nette. Le conseil a estimé que notre démarche remettait en cause son autorité. Cela n été une réaction de

Francine Aizicovici

# Un patron élu, ancien syndicaliste

avons fondé chose...» Chèque Déjeu- Un quan ner? Nous nous Georges F sommes mis à vingt-quetre pour réunir 10 000 francs. A l'époque (en 1964), je touchais 525 francs des ASSEDIC, sur lesquels je versais une pension alimentaire de 400 francs, et j'avais un gerçon de quinze ans à ma charge!». ges Rino, le bouillonnant fondateur de la première société coopérative de production (SCOP) émettrice de titres restaurants. aime hien forcer un neu le trait de son personnage hors norme. Fils d'immigrés portugais, ediplômé de l'école communale de Franconvilla-la-Garenne en Seine-et-Oise », cet ancien ouvrier terressier a fondé Chèque Déjeuner... agrès avoir été battu dans un congrès fédéral de Force ouvrière, où il-était permanent syndical. «J'étais chômeur et

aucun patron ne vouleit de moi à

cause de mon passé syndical, il

OMMENT nous fallait bien que je trouve quelque reste...» Tout le reste, depuis les ne lésine pas sur le budget

plus modestes : de 1 à 1,3 dans la

menuiserie, et jusqu'à 1,6 dans

Un quart de siècle plus tard, Georges Rino peut se targuer d'avoir fait mouche. Avec 106 millions de francs de chiffre d'affaires en 1989 et 3.4 milliards de francs d'émissions de chèques déjeuner, sa société est le deucième plus gros émetteur de titres restaurants français (avec 37 % du marché national) après le groupe ACCOR. Entre-temps, la SCOP est devenue le groupe Acacias, qui chapeaute aussi des filiales de restauration collective et de fabrication de chéquiers. La coopérative vient, de surcroît, de mettre un pied sur le scène internationale en signant. SYNDIQUÉS A 85 %. Un succès

qui, selon Georges Rino, n'enlève rien à l'esprit coopératif de Chè-que Déjeuner. ell faut dissocier, estime t-il, le travail, qui est le même dans une SCOP que dans une entreprise capitaliste, et l'es-prit coopératif, qui est tout le

symboles, comme ce portrait de Jaurès, accroché dans le bureau de ce petron élu par ses salariés, jusqu'au mode de fonctionnement interne de l'entreprise, dont 162 des quelque 200 salariés sont sociétaires. La convention collective est un modèle du genre: ell est du devoir de chaque travailleur d'être syndiqué», lit-on par exemple dans son arti-cle 3, et, de feit, 85 % des salariés sont affilés à un syndicat.

Les négociations salariales ne manquent pas de sei non plus. d'autant que Georges Rino n'e «jamais, selon lui, viré se cuti syndicale». «Quand ils sont venus me demander une prime de vie chère, se souvient-il notamment, ie leur ai rébondu que, dans leur intérêt, il valait mieux investir cet argent: si nous nous étions réparti une prime immédiate, nous aurions travaillé pour ceux qui, comme moi, s'en vont

bientôt (a En revanche, la SCOF

consacré à la formation professionnelle, qui s'est, élevé en 1990 à «quetre ou cinq fois l'obligation légale». Les nouveaux salariés se voient

remettre une abondante documentation, avant d'être pris en charge par les canimateurs coopératifs » (25 à 30% du personnel) chargés d'entretenir la flamme, sans compter les sta de sensibilisation à leur rôle de societaire. Reste que si cet esprit particu-

lier retient volontiers les cadres déjà en place - à moins qu'ils ne s'en aillent fonder d'autres SCOP, - les jeunes diplômés n'y sont pas très sensibles. Chèque Déjeuner est aujourd'hui confronté à de grosses difficultés de recrutement de ses cadres, liées à un niveau de rémunération qui ne suit pas celui du marché.

Valérie Devillechabrolle

# Vingt-trois ans de la vie d'une SCOP

Garder un esprit « coopératif » suppose une vigilance de tous les instants. Même à l'Imprimerie artésienne

PRÈS vingt-trois ans de vie en commun, je peux dire que ce qui était l'essentiel du projet a été préservé. » Marcel Carou, soixante ans, PDG de l'Imprimerie artésienne, est relativement satisfait du ebemin parcouru. En 1967, quatorze ouvriers d'une imprimerie du Pas-de-Calais décideut de se jeter à l'eau. Depuis des mois, ils mūrissent lenr projet : créer une entreprise ensem-ble, réussir un pari technique, mais aussi humain. «A travers ce projet global, il s'agissait de faire en sorte que chacun des individus trouve des éléments de valorisation personnelle », explique Mar-cel Caron.

Ils installent l'imprimerie dans un cinéma désaffecté de Liévin. Eu 1985, croissance et nouvelles technologies obligent, ils partent s'installer sur la zone industrielle. Aujourd'hui, l'imprimerie emploie quelque cinquante-cinq personnes. Son chiffre d'affaires est de 20 millions de francs. « Depuis sa création, l'imprimerie a franchi cinq étapes de dévelop- i taires pour créer la SCOP. Aujour-

pement. A chaque fois, les choix om été débattus, la démarche a fait l'objet de l'adhésion, je ne dirais pas de tout le monde, mais du plus grand nombre », affirme Marcel Caron, qui ve cache pas pour autant les crises auxquelles la SCOP a été confrontée. La première, c'était vers 1976,

lorsque quatre ouvriers d'un même service ont quitté la SCOP parce qu'on leur proposait on meilleur salaire ailleurs. La denxième, beaucoup plus sérieuse, eut lieu en 1978, lors de la modification du statut juridique des SCOP. « Une personne n voults abandonner son statut d'as-socié; elle souhaitait rester dans l'entreprise en tant que salariée. Ce que nous ne pouvions admet-tres, raconte Marcel Caron. Le conflit fut long et douloureux. « Heureusement qu'elle n'n pas obtenu gain de cause, commente André Leclercq, le comptable, l'un des fondateurs, celu aurait menace toute l'organisation.»

Que reste-t-il de l'esprit d'antan? Les choses évoluent avec le temps. « Nous étions tous volon-



que, parmi les nouveaux, deux sur obligatofrement devenir associée

d'hui, ceux qui viennent rejoindre trois adhèrent à l'esprit. » Patril'équipe ne sont pas forcément cia, vingt-six ans, et Jean-Louis, volontaires; ils cherchent avant vingt-sept ans, foot partie de tout un travail, mais, assure Mar- ceux-là. « Quand on m'n expliqué cel Caron, je pense quand même que, si je voulais rester. il faudrait

et donner à la SCOP un pourcen-tage de mn rémunération, j'ai un peu tique, se souvient Patricia. Et puis oprès, je me suis rendu compte que cette entreprise était différente des autres, que toutes les décisions, ou presque, étnient prises en commun.

Bien sûr, les relations oot un pen évolué. Les membres de la SCOP ne partagent plus systématiquement le repas de midi. « Mais on organise souvent des fetes v. constate Jean-Louis, « Et lorsqu'on n déménage dans la zone industrielle, njoute André Leclercq, beaucoup, Jeunes et anciens, sont venus faire la peinture le samedi. »

En ce début 1991, les foudateurs de la SCOP s'apprêtent à partir. La SCOP n'ayant pas réussi à produire un dirigeant, il lui a falln chercher à l'extérieur. Dans cette perspective, elle a recruté, en 1985, comme direc-teur général adjoint, le descendant d'une grande famille du Nord, Ignace Motte. Ce gestionnaire, qui a fait sa carrière au sein de la Confédération générale des SCOP, connaissait bien l'imprimerie Artésienne pour en avoir fait le diagnostie eu 1982. La greffe u'a pourtant pas été facile, reconnaît lui-même Ignace Motte. « Lorsque j'ai présenté ma candidature au conseil d'administration, deux ans oprès mon arrivée, j'ni été élu assez difficilement. »

«Ignace, e'est un impatient, il ne sait pas attendre. Les gens ont sans doute voulu lui faire savoir par leur vote que tout n'était pas gagné. Mais, au fond, ils sont persuadés qu'il peut être un bon chef d'entreprise », commente Marcel Caron qui, tout en gardant le poste de PDG, a d'ores et déjà passé les commaodes à son dauphin. Depuis le 1er janvier 1991, Ignace Motte est directeur général de l'imprimerie. Bien acceptée par les jeunes, son arrivée suscite quelques inquiétudes parmi les anciens. Pas facile de tuer le père.

**Catherine Leroy** 

# Industrie : il faut encore des ouvriers

L'allongement des études éloigne les jeunes des métiers techniques. Un rapport voudrait réformer l'orientation en fin de classe de troisième

mesure que se rap-proche l'écbéance de l'objectif de 80 % de bacheliers pour nne classe d'âge en l'an 2000, des réticences se manifestent discrète-ment dans les milieux de l'entreprise industrielle. Non pas que la récessité de l'élévation du niveau de formation soit contestée, mais plutôt parce que les profession-nels commencent à s'inquiéter des cooséquences d'ioévitables effets pervers qui viendraient s'ainuter an profond muvement de désaffectinn pour les métiers techniques ou manuels. L'allongement des études pénaliserait à terme l'industrie, qui manque déjà de main-d'œuvre qualifiée.

La dernière démnastratino de cet état d'esprit, qui a pris l'allure d'un long réquisitoire, a été four-nie, le 4 décembre dernier, par Dominique de Calan, directeur de la formation à l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM), lors de la présentation de son rapport sur l'orientation des élèves en fin de troisième devant le Haut Comité de l'éducation nationale. Eo présence de Robert Chapuis, secrétaire d'Etat chargé de l'enseigne-meot technique, et de membres du cabioet de Linnel Jospin, il s'est attaché à prouver que les choix opérés à ce mament précis de la scolarité, autant par les conseils de classe que par les enfants et les pareots, pouvaient être pernicieux. Nno seulement la somme des sspirations individuelles, exprimées sur la base d'uoe représentation favorable aux cursus de formatioo géoérale, oe colocide pas nécessairement

svec les besoins sociaux, mais les parcours prinposés aux élèves n'ont sonvent aucun rapport avec la réalité économique, et mnins eocnre avec l'évalation des

MEILLEURE ORGANISATION.

Comme la thèse n'est pas facile à défendre, Dominique de Calan, ardent propagandiste d'une filière technique qui oe se limiterait pas aux bacs professionnels, s'est cependant efforcé de prévenir l'attaque de ses détracteurs. Dans son schéma, une meilleure organisation de la scolarité des jeunes entrés dans le second cycle par la voie technologique ou profession-nelle suppose que l'égalité des chances soit garantie, contraire ment à aujnurd'bui. Les bache-liers professionnels doivent pouvoir accéder à l'enseignement supérieur court (BTS, sections de technieiens supérieurs, instituts universitaires technologiques) ou même être assurés de pouvoir différer dans le temps leur formation supérieure. Ici, comme pour les autres niveaux, la fluidité impose de recourir à la formation cootione, à l'alternance et – pour-quoi pas ? – aux commodités de l'apprentissage pour replacer l'ac-quisition des compétences dans la

Ces propositions s'appuient sur une série de constats. De 1984 à 1986, 15 % des entreprises indus-trielles éprouvaient des difficultés de recrutement en ouvriers qualifiés. En octobre 1989, la moitié étaient génées par l'extension du phénomène. Parallèlement, on assiste à un mouvement de « substitutioo » en faveur des catégories de miveau IV (bac), des

emplois théoriquement dévolus aux niveaux V (CAP, BEP), monvement qui ne pourra aller qu'en s'amplifiant tunt en créant des situations socialement difficiles à gérer. D'nres et déjà, l'insertion professionnelle des bacheliers so fait au détrimeot de l'industrie pnisque 73,6 % d'entre enz se retrouvent dans la fonction ter-tiaire, dont 38,6 % dans le ter-tiaire de burcau. Même les titulaires d'nn bac technique de la série F sont touchés, qui ne s'orientent qu'à 37,6 % vers l'in-dustrie, tandis que les diplômés de la série G (technologie tertiaire) et les séries générales litté-raires connaissent des difficultés d'emploi.

Compte tenu des tendances actuelles, la situation risque d'être encore plus catastrophique à l'avenir. Avec l'allungement de la scolarité et la créatinn des bacs professionnels, 70 % des jeunes en fin de troisième étaient dirigés vers la classe de seconde en 1990, soit sept points de plus que cinq ans auparavant. Ils devraient être 73 % en l'an 2000. 25 % seulement étaient orientés vers le BEP (deux points de moins), ce qui correspond à une préparation professionnelle, et les sorties vers la vie professionnelle, évaluées à 4,18 %, diminuaient de moitié. Ils ne seront plus que 23 % en l'an 2000, les sorties vers la vie active se stabilisant à 3,8 %. Clairement, la filière du BEP, qui perd des effectifs, oe sert plus sa vocation : la moitié des élèves de deuxième année cootionent des études, dont un bse professionoel, et l'autre moitié quittent l'école, cootre les trois quarts en 1985 et neuf sur dix en 1980. En l'ao 2000, oo estime que 50 % des élèves de BEP iron; vers oo bae professioood et 20 %, seulement, vers la vie active.

MOUVEMENT DE BASCULE. L'attirance se confirme. De 1985 à de bascule va déplacer les cur-1989, le taux d'accès en classe de terminale s'est accru de dix d'orientation, qui doit être révi-



points, passant de 36,6 % à 46,9 %. La terminale « classique » ou le bac professionnel représentent maintenant 50,2 % d'une classe d'age. Les écarts entre les académies se réduiseot, qui ne sont d'ailleurs plus que des retards de quelques années correspondant de moins en moins à des caractéristiques socio-écocomiques. Dès lors, les sorties vers la vie professionnelle au niveau V vont se tsrir : elles étaieot de 23,2 % en 1990; elles dépasseront à peice 10 % co l'an 2000. Les sorties de oiveau IV en deuxième

en 1990 à 9,8 % en 2000), ainsi que celles du deuxième cycle (de 27,1 % en 1990 à 24 % en 2000) alors que les socties en terminale augmenteront (de 53,9 % en 1990 à 64,1 % en 2000).

Tout cela ne serait pas grave si les espérances de promotioo sociale des parents, les perspectives de carrière des jeunes et l'adéquation des formations dispensées s'ajustaient parfaitement à la situation du marché du travail et si un tel processus o'éloignait pas la future population active des emplois de l'industrie. année de bac professionnel vont C'est pourquoi, bien plus qu'une grassir, de 3,7 % en 1990 à remise en cause de l'objectif ou 14,2 % eo 2000. Le mouvement su une réforme de l'éducation, l'intervectina de Domiciace de Calan porte sur la procédure

sée, capable d'apprécier les capa-eités en emplois de l'industrie et soucieuse de rendre valorisantes les voies professionnelles et

DE HALLT

SON DAR

"COMMERCE

Actuellement, l'arientation est ressentie comme un processus d'exclusinn et produit souvent un sentiment de relégation. Les parents eux-mêmes lient la réussite sociale à la poursuite d'études longues, et les enseignants nu les orienteurs sont rarement en mesure de faciliter la cnostructioo d'un projet personnel, note Domioique de Calan, « en cohérence avec la réalité de l'économie et ses perspectives d'évolution ». Il faudrait élargir le champ des vœux de la famille, faire en sorte que l'orientation ne soit pas syno-oyme d'échec ou d'affectation, améliorer la représentation sociale des métiers, notamment par de l'information. Suivent un certain combre de propositions : favnriser l'aide du professeur principal, faire jouer un rôle de conseilleur au conseil de classe, justement, établir uo parteoariat entre les classes et l'eotreprise et - pourquoi pas ? - des conven-tions entre l'édocatino nationale et des branches professionoelles. créer des réseaux de personnes ponr développer la connaissance des milieux professioonels, ouvrir l'eotreprise aux enseignaots et créer une instance nationale de réflexion et d'échanges sur ces

Uo premier fait est significatif. Une telle réflexion n'a pas provoqué de levée de boueliers oi entraîné de vastes opérations pour la contrer. Cela laisse suppo ser que, coofusément, les différents « aeteurs » prennent conscience des difficultés contenues dans un mot d'ordre - 80 % de bacheliers en l'an 2000 dans une classe d'age -que personne

Alain Lobaube

### **Etudiants** sans trontieres

L'AIESEC gère des milliers d'échanges de stages internationaux. La France est le deuxième pays d'accueil

quitté Anvers à la mi-oc-tabre 1990 pour suivre un stage à Issy-les-Mnu lineaux, au Ceotre de Inruation aux réalités internationales (CEFRI). Bien intégrée dans son entreprise d'accueil, elle organise des sémioaires et des congrès \* intra et interentreprises ». De la métropole flamande à la région parisienne, la distaoce n'est pas bien grande, mais les mentalités changent. « Ici, les gens sont plus chauvins et restent en groupe. Peu de Français sant bilingues ».

Il est vrai que Caroline, de langue maternelle néerlandaise, a appris «le français dès l'âge de 8 ans, l'anglais à 13 ans et l'allemand à 16 ans ». Puis, elle est partie chez des amis en Espagne, et parle désormais couramment l'espagnni. Une langue qu'elle devra utiliser biental, car, une fnis son travail achevé au CEFRI, eile effectuera un unuveau stage d'un an dans une entreorise mexicaine. A 23 ans, elle a déjà terminé son dernier cycle d'études en commerce international à l'UFSIA, l'université Saint-Ignace

C'est par l'iotermédiaire de l'Associatinn internationale d'étudiants en science éconnmique et commerciale (AIESEC) que Caroline a décroché ses stages. Fondée en 1948, par des ressortissants de sept pays européens, l'AIESEC est aujourd'bui la plus grande asso-55 000 membres répartis daos soixante-dix pays, elle gère des milliers de stages à l'étranger, à travers les cinq cootinents.

CROISEMENTS FINS, Depuis l'année dernière, la gestion du fichier est informatisée. Cela permet d'établir des croisements plus fins entre les demsodes des entreprises et les soobaits des étudiants, en fonction des zones géographiques, de la durée du stage, de son cootenu, du profil de l'étudiant ou du poste... Sept mille sociétés, des grands groupes industriels sux PME, ont accueilli des stagiaires de l'AIESEC en 1990, pour des périodes de deux à douze mois. Les étudiants, dont

AROLINE SUCAET a certains ont terminé leurs études, sont rémunérés au moins an salaire minimum en vigueur dans le pays. L'association s'occupe de leur bébergement et de l'obtentinn des visas.

L'Allemagne, qui reçoit chaque année par ce biais 900 stagiaires, est la première terre d'accueil. La France arrive en deuxième position, avec en mnyeone 400 stagiaires étrangers par an. Viennent ensuite les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, qui accueillent environ 350 étudiants chacun. « Nous voulons garder la deuxième place, mais c'est diffi-cile», affirme Patrick Hollard, vice-président de l'association, qui souhaiterait que les pouvoirs publics français participent financièrement à l'accueil des étudiants étrangers, « comme c'est le cas en Allemagne, à travers un organisme spécialise ».

Quoi qu'il en soit, les étudiants travaillant dans les entreprises françaises apprécient, dans l'ensemble, leur séjour dans l'Hexagnne. En particulier, les Scandinaves: « Ils aiment benucoup natre mode de vie, même si le rythme est différent. Ils travaillent plus intensément chez eux et quittent le bureau plus tôt », affirme Patrick Hollard. « Contrairement aux préjugés, ajnute-t-il, il ne déplairait pas à beaucoup d'étudinnis allemands de rester deux ou trois ans dans une société fran-

L'Europe est en marche : l'essentiel des échanges de l'AIESEC s'opère à l'iotérieur du Vieux Cootiocot. Ponr 72 %, les stagiaires étrangers en France en 1989-1990 sont des Enropéens, en majorité de la CEE. Viennent ensuite les Américains et les Canadieos (15 %), les Africains (9 %), puis les ressortissants d'Amérique letine (2 %) et d'Asie-Océanie (2 %). Dans l'au-tre sens, les étudiants français partent surtout en Europe (76 %), eo Amérique du Nord (10 %) et eo Afrique (6 %), un contioent avec lequel l'AIESEC sonhaite

développer les échanges. Laurent Marcailles

# L'âge de raison d'ENVIE

Lancée en 1984 à Strasbourg

cette entreprise d'insertion vient d'ouvrir son sixième centre en lle-de-France

bourg, Mareellle, Tours, Seint-Etienne et Le Mans, le eixième association ENVIE vient de voir la jour en lie-de-France. ENVIE, comme Entreprise nouvelle vers une insertion économique. ENVIE, pour eider des jeunes et des moins jeunes en difficultés et leur remettre le pied à l'étrier du travail via la réparation et la vente d'électromenager d'occasion (le Mande du 2 mars 1988). ENVIE, qui saute aujourd'hui le pas de la région parisienne et a ouvert, depuis le mois d'octobre, son plus gros centre d'in-

Perdue au milieu de la zone industrielle de Mitry-Compens, dens le nord de le Seine-et-Marne, à 300 mètres du dépôt régional des magasins Darty qui lui vendent, eu prix de le ferraille, des modèles usagés de toutes merquee – lea emonstres », - l'association e rapidement replanté un décor désormais traditionnel. Un atelier où les quelque vingt-cinq garçons sélectionnés en production traveillent per petits groupes, sous l'œil attentif de cinq «proe» du dépennage d'électroménager. Un dépôt, où daux cants frigidelrae, machines à laver, cuisinières, ettendent, dane la pénombre, de connaître leur sort : la réparation ou les pièces détachées. Une poignée de voltures de dépannage, d'occasion elles eussi, qui attendent davant la porte d'aller epprovisionner le magasin d'Aulnay-sous-Bois ou les locaux de le communeuté Emmaos de Neuilly-sur-

MAIN-FORTE. Car lee compagnons de l'abbé Pierre ont une fois encore tendu la main à ceux d'ENVIE pour monter le centre de la région parisienne.

Outre une eubvention de Melun, dans le sud du départe-400 000 frencs et des releis de trésorerie indispensables pour faire le jonction avec les fonde publics, la communauté e prêté main-forte pour retaper cet ancien hangar de fruits et légumes et dégager une partie de ees locaux pour la vente des modèles d'ENVIE.

Il reste aujourd'hui à fonctionner comme une entreprise car, pour Pierre Roth, responsable de l'association de le région parisienne, ce débat e été trenché une fois pour toutes : « C'est en feisant de l'économique que nous ferons du social et non l'inverse », affirme-t-il. Et pour se border des accusations de « faire de l'argent sur le dos des publics en difficultés », il cite volontiers le modèle de la communauté Emmede, qui redistribue ses bénéfices en soutenant d'eu-

tres projets sociaux. A charge pour ENVIE-lie-de-France d'honnrer sa première règle d'or : « Réaliser 70 % des recettes sur les ventes. » « Il va falloir faire preuve d'ima-ginetion car les clients ne sont pas ici aussi faciles à toucher qu'en province », reconnent Pierre Roth. «Et si nous sommes bien repérés comme une entreprise d'insertion, précise cet ancien responsable de Mission locale, nous ne le sommes pas encore en tant que vendeurs. » D'autant que les réseaux traditionnels d'information à destination des publics désargentés marchent plutôt mai et les travailleurs sociaux, qui rabattent 60 % de la clientèle, rechignent parfols à rfaire de la publicité à une

entreorise ». Les frontières entre les départements sont eutant de murs à franchir : pourquoi telle caisse primaire de Seine-et-Mame, installée de surcroît à

ment, informerait-elle ees assurés sociaux de l'existence d'un megasin de vente en Seine-Saint-Denis? Les règles de fonctionnement budgétaire des municipalités n'arrangent nen : « Allez expliquer à votre banquier qu'un bureau d'aide sociele paye au mieux à 90 jours l », lâche Pierre Roth.

UN DÉBUT. Quelques pistes ont toutefois été explorées evec euccèe. Une vingteine de modèlee sont einsi exposés une fois par semaine dans les locaux du comité d'établiesement de l'usine Citroen d'Aulnay-sous-Bois, et des affichettes sont égelement diffusées au sein de l'usine de L'Oréal de Clichy-sur-Seine liberts-de-Seine) (Hauts-de-Seine). « Meis ce n'est qu'un début...»

La recherche de la clientèle n'est pas la seule difficulté à laquelle se trouve confrontée la toute jeune association. Il lui faut eueei gérer ee taille. Trente-trois postes d'insertion (vingt-six en production et sion (vingt-six en production et sept en logistique) constituent un maximum, estima Pierre Roth, au-delè, on ne peut plus veiller sur tout. » Déjà, lee relais hiérarchiques se sont multipliés : cinq chefs d'équipe plus à l'aise, de surgrolle - plus à l'aise, de surcroît, dens la réparation de circuits de refroidissement retors qua dans le management de jeunes en difficultés - un chef d'atelier et un directeur.

Rien à voir donc avec l'organisation des associations du Mena ou de Toure qui emploient moine de dix per-sonnes. « Nous sommes obligés d'être fermes sur la disci-pline et les horaires car on ne peut pas se permettre d'en-rayer la production », reconnaît Plerra Roth. « Ce qui signifie aussi, ajoute-t-il, que nous ne pouvons pas embaucher non

plus les cas les plus désespérés surtout dans cette période de démarrage de l'association. »

Restent les impondérables : einsi le directeur d'ENVIE vient-il d'organiser une table ronde sur la guerre du Golfe pour canaliser des conflits qui n'auraient pas manquer d'éclater entre des gerçons dont plus de la moitié sont d'origine étrengère et notemment maghrébine. Perallèlement, la créetion du

centre francilien e permis de muscler la tête de pont nationale du réseau, installée à Mar-selle sous la responsabilité de Mertin Spltz, l'un dee deux fondateurs d'ENVIE. Cette tête de réseeu doit eujourd'hui conserver intacte le philosophie de l'eeeocieoon tout en favorisant l'eseaimege dene toute la France, voire au-delà... Quatre eutres centree devraient ainsi voir le jour cette année à Lille, Angoulême, Lyon et Granoble et une reflexion est engagée avec la Crédit coopératif pour monter une opération dans le Meghreb. ENVIE-développement essure aussi un rôle de conseil et d'audit en mettent au point evec le soutien de spécielistee, des procédures comptebles et sociales uni-

C'est aussi une façon pour le groupe de se tisser une mémoire, à défeut de pouvoir mesurer l'impact réel du passage de ces jeunee à ENVIE : «Le seule chose que nous savons d'eux, affirme Pierre Roth, c'est que six mois après leur départ 60 % d'entre eux ont un boulot ou une forma-

Valérie Devillechabrolle ENVIE, centre commercial de Chanteloup, 93600 Aulnay-sous-Bois, Tél.: 64-27-68-88.



# ATKEARNEY

recherche plusieurs

### SENIOR CONSULTANTS DE HAUT NIVEAU, EXPÉRIMENTÉS

- A.T. KEARNEY Management Consultants est un des trois premiers groupes de conseil en stratégie et management dans le monde avec 1 000 consultants dont 350 en Europe. Sa mission est d'aider les directions générales de grandes entreprises industrielles et de services à se développer et à améliorer rentabilité et compétitivité.
- A.T. KEARNEY recherche pour son bureau de Paris des candidats de haute valeur, diplômés des grandes écoles (X, Mines, Ponts et Chaussées, Centrale, Telecom, ENA, HEC, ESSEC ...) avec une expérience réussie dans le conseil ou l'entreprise (industrie, services et banques...). Évidemment ces candidats devront avoir une excellente maîtrise de l'anglais et si possible de l'allemand.

Prière d'adresser votre candidature à A.T. Kearney.

30, avenue GEORGE-V - 75008 Paris

### **QUAND LA FONCTION PERSONNEL DEVIENT OPÉRATIONNELLE**

Un Groupe industriel international, aux premiers rangs mondiaux sur ses marchés.

Une filiale de plus de 4000 personnes.

A Paris Ouest, un siège social récent, qui rassemble 200 collaborateurs et qui porte l'image de la société.

C'est sur ce terrain que vous exercerez vos responsabilités de

#### Gestion Administrative du Personnel et de Direction d'Etablissement.

Votre formation supérieure (Bac + 5) et votre solide expérience (10 ans environ) de l'Administration du Personnel en milieu industriel vous permettront de gérer, en relation avec le DRH et les directions opérationnelles, le Personnel d'une importante Division de la filiale et de contribuer activement à l'évolution de nos outils et de nos procédures dans ce domaine.

Vous saurez aussi prendre en charge la gestion, l'animation et le développement des Ressources Humaines du Siège.

Votre technicité, vos qualités de contact, d'organisation et de management (vous dirigerez une équipe de 30 personnes) assureront votre réussite dans ces fonctions et dans notre Groupe.

Votre dossier de candidature (lettre, C.V., photo et rémunération souhaitée) sera traité avec toute garantie de confidentialité. Il nous sera directement transmis, sous la référence RC/5410, par

> AD' COM 32, rue Pierret - 92200 Neuilly-sur-Seine

#### RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT LES CLES DE NOTRE EVOLUTION

Rattaché au Directeur Industriel, votre objectif est de concevoir, mettre en œuvre et faire évoluer les produits qui font et feront notre succès, Vous définissez et mettez en œuvre une démarche homogène de Recherche et Développement. Avec l'équipe R & D (2 personnes), vos interlocuteurs principaux sont les chefs de produits Marketing et les responsables de la Production.

De formation ingénieur agro-alimentaire ou équivalent, vous avez acquis dans ce secteur d'activité une expérience diversifiée plus spécifiquement dans la R & D. Votre passion pour ce métier fait qu'au delà de votre indeniable compétence scientifique vous souhaitez organiser, communiquer, bref être un acteur reconnu dans l'entreprise. L'anglais serait un atout supplémentaire.

Rejoignez LAMY LUTTI, confiseur et chocolatier, (500 personnes, 500 millions de trancs de C.A.), entreprise relevant le défi européen par l'implication et la tormation constante des hommes et par la construction d'une nouvelle unité industrielle de 40 000 m2 à TOURCOING (Nord). La rémunération sera attractive pour un candidat de premier plan.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite et C.V.) à notre conseil Pierre ELOY,



# Raymond Poulain Consultants —

### CHARGE DE RESSOURCES HUMAINES

TIMKEN, leader mondial des roulements à rouleaux coniques, satisfait les besoins d'une clientèle internationale particulièrement exigeante du point de vue technologique (automobile, avionique, mécanique de précision, ...). Sa direction des ressources humaines France, basée en Alsace, étoffe ses structures par l'intégration d'un spécialiste de la fonction personnel. Collaborateur direct du directeur des ressources humaines, il participera à la définition et à la mise en œuvre de l'ensemble d'une politique de personnel ambitieuse (formation, communication, recrutement, politique de l'emploi et des salaires).

Cette opportunité intéressera un diplômé de l'enseignement supérieur de type ESC ou DESSGP, ayant acquis une expérience de quelques années dans ce domaine ou un généraliste de l'entreprise sensibilisé par cette fonction. Au-delà d'un réel professionnalisme, ce poste exige sens des relations humaines et engagement personnel. La connaissance de l'anglais est, bien sur, indispensable pour réussir cette mission évolutive. Ecrire à M. GOMEZ en précisant la référence A/6796M -PA Consulting Group - 3, quai Kléber -67055 STRASBOURG Cedex - Tél. 88.22.01.54. (PA Minitel 36.15 code PA)

TIMKEN LA PASSION DU FUTUR



### Directeur de l'Aménagement d'un grand département d'Ile-de-France

L'une des clés de l'important essor économique de notre département est notre volonté de résiliser les investissements en liaison étroite avec une réflexion insignative et volontariste sur l'aménegement, l'urbanisme et les transports des 30 prochaines années.

Ratinché à un Directeur Général Adjoint, votre mission sers triple : élaborer et animer les options et priorités de développement à long terme ; diriger une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, coordonner les intervenants externes ; assurer le contact avec les collectivités locales afin de développer l'organisme en collaboration avec celles-ci.

Fonctionnaire Stateire, vous avez, à 30-35 ans, acquie dans une tenction santiaire des compétences et une technicité affirmée dans l'aménagement, l'urbanisme et les transports, au sein d'un service de l'Etat, d'une Région, d'un Département ou d'une Commune importante, Votre personnaité, vos capacités d'imagination, de travail un équipe, de dialogue seront permi les critères déterminants du choix.

Nous vous remercions d'adresser voire candidature avant le 19 mars 1991 sous référence A.DEV.01 M à notre Conseil EQUIPES ET ENTREPRISES 3, rue de la Bourse 75002 PARCS - qui la traitera en toute confidentialité.



#### **EQUIPES ET ENTREPRISES** CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

La C.C.I de Meurthe-et-Moseile SON DIRECTEUR « COMMERCE EXTÉRIEUR »

- PROFIL: Formation supérieure.
   Expérience significative à l'export. Pratique langues étrangères.
- Diriger le département « Com. Ext. »
   Éxécuter des missions, représenter la C.C.L.
- Promouvoir l'exportation des entreprises. Lettre manuscrite, CV, photo et prétentions à : Monsieur le Direc général, C.C.L 54, 40, rue Henri-Poincaré, 54042 Nancy-Cedex.

CIGNA France Compagnie d'Assurance recherche pour la FRANCE son

LA MAIRIE D'ARGENTEUIL (Vol-d'Oise)

94 000 habitants.

recherche sur quartier Val-d'Argent Nord

15 000 logements en contrat de sortie D.S.Q.

*UN CHEF DE PROJET* 

tier en fixant une stratégie et des priorités d'intervention.

partenaires extérieurs et coordenerez l'ensemble des

sitaire de type bac+3 minimum et avez acquis une

Pour ce poste, envoyer lettre, CV + photo à :

M. le Député Maire d'Argenteuil BP 721 95107 - ARGENTEUIL CEDEX

expérience de coordination et de montage de projet.

actions mises en œuvre sur le quartier.

Vous définirez une politique globale pour le quar-

Vous animerez les relations entre habitants, élus,

A 30 cms cru moins, your civez une formation univer-

#### RESPONSABLE DES SERVICES DE PREVENTION INCENDIE (L.C.S.)

CIGNA est une compagnie d'assurances étrangère spécialisée dans les Risques Industriels. Le rôle du L.C.S. est d'étudier / aider à la gestion des programmes de prévention et de protection de nos principaux clients.

Le poste à pourvoir est un poste clé au sein de la Compagnie. Le candidat, diplômé en Génie civil ou Chimique ou Mécanique ou Electrique aura une expérience de 3 à 5 ans dans l'un de ces domaines, ainsi qu'une expérience concrète de manager équipe d'ingénieurs et d'inspecteurs.

Adresser votre candidature, CV, photo à CIGNA Prance - Département des Ressources Humaines 14, rue Ballu - 75009 PARIS

CIGNA



### LE CONSEIL **GÉNÉRAL DES LANDES**

recrute voie de mutation, détachement ou en qualité de contractuel SON DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE

ET DE L'ESPACE RURAL

- Chargé de la mise en œuvre des politiques départementales en matière d'egriculture, d'équipement rural, de politique de l'eau, de protection de l'environneme Responsable d'une équipe de 15 personnes.
- Assure une mission de coordination et suivi sur plusieurs autres ser-
- INGÉNIEUR des sciences du vivant (agronome, IGREF...) po déjà une expérience dans le secteur agricole.

Envoyer lettre manuscrite + C.V. à :

M. le Président du Conseil général des LANDES Direction du personnel 23, rue Victor-Hugo BP 259 - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX

CONCOURS POUR LE RECRUIEMEN **D'AUDITEURS** 

DE JUSTICE

Tout au long de sa corrière, le magistrat exerce, au service de la protection des libertés, des fonctions variées, exigeant dynamisme et exprit de décision, mais aussi sens des contacts humains. Butionis titulaires d'une licence ou diplôme équivalent, agents publics ayant ou mains quatre ans d'anciennesté, 190 places sont affertes ou concours d'accès enderne et interne à l'ECCLE NATIO-NALE DE LA MAGISTRATIRE en 1991. Ces concours permettent après une scolorité rémunérée d'accèder à toules les fonctions de la Magistrature de l'ordre judicioire.
Les candidats intéressés doivent s'adresser d'ares et déjà ouprès du Procureur du Tribunal de Grande Instance situé dans leur ressort.

les épreuves aurant lieu les 9, 10, 11, et 12 Septembre 1991.

ECCLE NATIONALE DE LA MAGISTRATIBE 9 rue du Maréchal John - 33080 BORDEAUX CEDEX -Téléphone : 56,00,10,23 - 56,00,10,24

son d'ENVIE

🚧 grand or a grand of the gran

1974年 1975年 1975年

1 1971年 1983年 1987年

n him of the desired

مراد. مناسخة فالمراد و الاستاد.

For such the ment of the The state of the s The same of the sa Promiters of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the se Manage Annual Control of the Control All the second s Section 2012 And the second of Marian MA Control of the second NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

The second secon

 $(1-2) \omega^2 \nabla = (1-2)^{2}$ 



### AMENAGEMENT ET SYSTEMES DE TRANSPORTS

### **CHARGE D'ETUDES**

Un groupe privé fronçais da tout premier plan affre un poste mativant de "Chargé

Ce poste conviendrait à un candidat Sciences Po, DESS, ESC ou Ingénieur, ayant environ deux ons d'expérience études dans le domoine de l'aménagament et du déplacement de personnes. Il sera à mâme de mener avec autonomie des études impliquant l'intégration de dannées qualitatives et quantitatives sur des plans démographiques, économiques, ..., et de les présenter à des interlocuteurs de haut níveau.

La réussite dans ce poste, autre d'excellentes qualités d'analyse, de synthèse, d'auverture d'esprit, implique un solide dynomisme et des qualités relationnellas marquées. Larges perspectives d'évolution vers des postes opérationnels. Poste ó PARIS.

Ecrire sous réf. 9 D 2010-1M Discrétion absolua.

100

# ingénieur généraliste,

vous disposez d'une solide expérience de la FORMATION PROFESSIONNELLE.

SITUÉS EN ISERE, NOUS SOMMES L'UN DES TROIS PLUS IMPORTANTS ORGANISMES PROFESSIONNELS

TERRITORIAUX DE LA MÉTALLURGIE. Nous vous proposons de venir nous aider, appuyé sur un existant de haute qualité, à réussir le lancemant d'un nouval outil da Formation aux techniques de fabrication las plus performantas, selon un fonctionnemant tout

Rattaché au Directeur général, en relation etroite avac nos Dirigeants et nos partenaires, vous participerez à la définition da noa stratégias, à l'organisation de nos formations, à l'animation des équipes administratives et pédagogiques. Vous aurez à élaborar les budgats de

fonctionnemant et à vaillar à laur réalisation, Ecrivez à Daniel MARTINON, consultant (réf. 3979 LM)



ALEXANDRE TIC S.A. 96. RUE STALINGRAD - 38100 GRENOBLE LILLE - PARIS - STRASBOURG LYON - MANTES - TOULDUSE

MEMBRE DE SYNTEC

#### **MUTUELLE NATIONALE** RECRUTE D'URGENCE

#### **CHEF DE GROUPE** COMPTABLE

35/45 ans

Niveau BTS. Connaissance informatique progiciel (mini/micro).
Non cadre. selaire: 170 KF + Ecrire sous réf. « SP » à MNPL

29, rue Turbigo 75002 PARIS

L'Agence Nationale pour la Création et le Développement des Nouvelles Entreprises

#### CHARGÉ D'ÉTUDES (H/F) ECONOMISTE DE L'ENTREPRISE

Niveau 3º cycle - Expérience Indispensable de la conduite d'études

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions à François TEYSSIER ANCE, 142, rue du Bac - 75007 Paris





### un DIRECTEUR de SERVICE ARCHEOLOGIQUE CONTRACTUEL

Chargé d'organiser, de conduire et de contrôler l'exécution de l'ensemble des activités et des missions conflées au Service Archéologique de la Ville de LYON.

des Antiquités Historiques et la Municipalité, les interventions du Servica dans les domaines administratif, technique et scientifique. ord avec la Direction Régionale Vérticible manager, vous élaborez le programme des interventions des équipes; coordonnez leurs activités et contrôlez le travail fait. Homme da communication, vous assurez liaisons et comptesrendus ouprès des services centraux de la VIIIe. Responsable du budget du servica, vous veillez également à l'exécution, dans la servica, de toutas les directives at

recommandations émonant de l'administration municipale (personnel, discipline, hygiène et sécurité, finances, atc.). Vous justifiez d'une formation universitaire : BAC + 4 minimum.

Tous ienseignements peuvent être obtenus ouprès de Monsieur le Directeur de la Division des Affoires Culturelles Tél: 78, 27, 71, 31, poste 41, 00, Adresser candidature et CV à la Division du Personnel

**MAIRIE DE MEAUX-77** 

recrute dana la cadre de l'opération de développement social

et urbain du quartier de la Pierra Collinet

**UN ADJOINT** 

**AU CHEF DE PROJET** 

Agent da développement social ayent de bonnes capacités d'anima

Il travaillera en étroita collaboration avec le chef da projet, il assurera

la coordination des actions evec les acteurs sociaux et les habitants,

Il travaille en partenariat au sein de l'équipe de M.O.U.S. constitué. Envoyer CV et lettre de motivation à M- ZERBIB

HOTEL DE VILLE DE MEAUX.

Place de l'Hôtel-de-Ville, 77100 MEAUX

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen

recrute pour son Département « Études Économiques »

UN CADRE CHARGÉ D'ÉTUDES

Spécialisé en AMÉNAGEMENT

- Prendre les contacts avec les collectivités territoriale

agences, accueillir les entreprises et les investisseurs.

parcs d'activités et les implantations d'antreprises.

- Utiliser les outila informatiques créés pour promouvoir les

Diplôme da l'enseignement supérieur avec spécialisation en

Expérience des politiques d'aménagement de zones d'activités

Adresser lettre manuscrite, CV, photo à CCI de Rouen, Département EEA, BP 641, 76007 ROUEN-CEDEX.

Réaliser des études de faisabilité économique.

et, si possibla da l'immobilier d'entreprises.

La pratiqua de la micro-informatique est un atout.

teur da terrain.

MISSION :

aménagement,

at la conduita des réunions.

VILLE DE LYON - Service Recrutement - Maltie Annexe 1 place Louis Prodel - BP 1065 - 69205 LYON cedex 1.

### ladre statisticien économiste

Nous sommes une Société de Conseil en management

Nous recherchons

pour notre DEPARTEMENT JURIDIQUE

SPÉCIALISÉ EN DROIT IMMOBILIER

De formation I.C.H. ou DESS DROIT IMMOBILIER, vous avez acquis au cours de 3 ou 4 années d'expérience, de solides connaissances en Législation des loyers, vente et promotion

Homme ou Femme de dialogue, vous avez le sens des responsabilités et le goût du travail en équipe.

ímmobilières, co-propriété...

Société S V P

70, rue des Rosiers

Envoyez votre candidature détaillée à M. Marc SOUBAIGNE Directeur des Relations Humaines

 mener des études quantitatives, descriptives et de simulation.
 préalables aux décisions de politique sociale et aux négociations (gestion prévisionnelle des emplois, organisation du travail,...)

Ces fonctions impliquent de nombreux contacts aver les différentes unités d'ADP et les partenaires sociaux. De formation supérieure (école d'ingénieurs, 3ème cycle), vous êtes débutant un avez une première expérience dans une function similaire.

Merei d'adresser votre caudidature suns référence CB/906 à AEROPORTS DE PARIS - Service Gestion Prévisionnelle et Emploi Orly Sud 103 - 94396 ORLY Aérogare cedex.

PRENEZ L'AEROPORT



# BUREAU VAN DIJK

INGENIEURS CONSEILS recherche, pour une mission à durée déterminée Pour la constitution des fonds documentaires de la Bibliothèque de France:

### UN BIBLIOTHÉCAIRE

ou **documentalist**e spécialisé en **Sciences Economi-ques** et/ou **juridiques**, de niveau licence ou DEA dans ces disciplines, assorti d'un diplôme de bibliothécaire ou de documentaliste

### Pour la rédaction en anglais de notices bibliographiques : UN DOCUMENTALISTE (H/F)

scientifique bilingue anglais/français possédant une maîtrise ou équivalent en Sciences de la Vie ou Sciences

Ces postes sont à pourvoir immédiatement. Adresser CV, lettre manuscrite au BUREAU VAN DIJK 57, Boulevard de Montmorency - 75016 Paris.

### consultant: recrutement et conseil

Nos partenaires-clients sont des Sociétés Internationales "High Tech". Nous les assistens et les conseillens dans la recherche de leurs collaborateurs et la constitution de leurs équipes. Dans cet univers professionnel spécifique, les recrutements funt appel, soit aux essources des annonces d'offres d'emploi, soit aux apports de l'approche directe. Nous vous confions un ensemble de missions et vous en avez la responsabilité complète depuis la définition des postes jusqu'au suivi de l'intégration des cadres engagés chez nos parte clients, et ce, dans un véritable esprit de Conseil et de Service. Si notre équipe et nos outils informatiques vous apportent le support et les moyens nécessaires à la réalisation de vos recherches, vous êtes cependant impliqué activement dans leur mise en œuvre et leur animation. Et vous pouvez être totalement dévolu à votre rôle de Conseil car vous n'avez pas à développer de clientèle. Vous avez une expérience de trois à quatre années de recrutement en entreprise ou en Société de services et vous souhaitez valoriser ce savoir-faire dans un domaine industriel en constante évolution. Adressez votre dossier en précisant vos souhaits de rémunération à Joëlle DUJOUR, qui traitera confidentiellement chaque candidature.

AT PHA CDI 20, avenue André Mahaux 92300 LEVALLOIS PERRET





### **ORGANISATEUR** Vous êtes de formation supérieure (Bac + 4) et vous

possèdez une expérience de 2 ou 3 aus de la fonction dans le secteur tertigire.

Votre goût pour le conseil, vis capacités d'analyse, de synthèse et vics qualités relationnelles vons bannettuvut de rejuindre notos éduits, barisientes

Merci d'adresser lettre monuscrite, CV, photo et prétentions, sous référence OR, à la DRH, Continent Assurances, 62 rue Richelieu, 75002 Paris







4

, <sub>1,1</sub>00 ಹಾಗೂ ಕೆಂಗ್ ಸಿ

. ( ±,4 − 5 − 1/1± 1,/2<u>4</u>

क 👾 । 🕳 उस्के 5 . ± 1 .... \$45 -4 -5 -4 1 2139 PM والميؤس ينسه ووادا रकर्मा क्रिक्स क**र**् 1 5 \$ # A . . . and the second

the first participation - <del>---</del>- -The state of the s

The second second

- 44" ( \$127 14" or **200** 

and the second The said Agency

### Le Monde

nformatique

# MANGUCHER

transformation de matières plastiques



proposent et appliquent des solutions performantes et adaptées dans des domaines aussi variés que la gestion, la CAO-DAO et l'informatique industrielle, Notre projet de développement et d'optimisation de notre réseau de communication concrétise notre souci d'efficacité dans nos relations avec nos partenaires.

De niveau BTS, Maîtrise (MIAGE, MST), ingénieur, vous êtes fort d'une première expérience. Nous vous proposons de rejoindre la Direction du Système d'information qui gère et organise l'ensemble de l'informatique MANDUCHER.

Vous avez l'esprit d'équipe et de service. Pédagogue, persuasif, vous avez le sens de la communication : vous pouvez être l'un de nos responsables.

### **ORGANISATION**

Vous avez pour mission d'établir des diagnostics pour taciliter la mise en œuvre du système d'information de notre société. Vous mettez à jour les problèmes, onalysez les dysfonctionnements et proposez les solutions correctives au sein d'un pion d'oction. De famation ingénieur, vous possédez impérativement une expérience en milieu industriei. (sous réf. O/T.91)

#### Micro-informatique

Vous définissez et actualisez la politique micro-informatique de la société; en relation avec les Chefs de projets, vous intégrez le système "micro" des la conception des applications informatiques et vous apportez votre soutien aux utilisateurs par une écoute des besoins et par l'analyse des innovations du monde "micro". Une connaissance du milleu industriel est nécessoire. (sous réf. MI/T.91)

### SYSTÈME RÉSEAU

Vous assurez l'installation, le bon fonctionnement et l'évolution de l'ensemble des logiciels système et réseau. La disponibilité du réseau, son évolution et les aspects

"sécurité" dépendent directement de vous.

Appui technique de l'équipe informatique, vous prenez également en charge la veille technologique et représentez. la compétence technique de lo société auprès des toumisseurs. (sous réf. SR/T.91)

# Méthodes, Qualité, Administration de données

Vous concevez, structurez et actualisez le plan d'action méthodologique du système d'information. Vous contrôlez et coordonnez la définition de l'ensemble des données de la société.

De plus, vous assistez les outres services et les utilisateurs dans la pratique d'outils méthodologiques, vers un objectif de qualité et de productivité.

### **Exploitation quotidienne**

Vous assurez la production informatique au quotidien dans les melleures conditions de qualité et de flobilité (résolution rapide des incidents, suivi et rapports...) et ce, pour l'ensemble des ressources (ordinateurs en soile, pétiphétiques légers, matériel réseau). Responsable des tàches opérationnelles, vous effectuez un

sulvi de production des travaux et validez la phase finale de la mise en production.

Vous encodrez une petite équipe et savez être polyvalent dans le trattement des problèmes.

2 200 collaborateurs CA: 1.4 Md F 8 sites industriels

Mesci d'envoyer votre dossier de condidature en précisant la référence du poste choisi (lettre de motivation, CV, photo et prétentions) à l'adresse sulvante : MANDUCHER: Direction des Affaires Sociales, 34 rue Paradis; BP 2009, 01102 Oyonnax, Nous sommes attentifs aux candidatures de personnes handicapées.

#### CHARGE D'ETUDES (HE ECONOMISTE DE L'ENTREPE were the second of the second party of the Charles

Library St. St. St. St. 1800 1806.

Regional and the second

ME THELE NATIONALE

CHEF DE GROUPE

COMPTABLE

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

1. . . westing

and the state

ur généraliste,

A STOR ACCO TO IS FORMATION

Allen A. .. Sele makes . and o manuacite CV.p. am amanana i - na la Franciara Tarases A No. 1 (42) 14-11 Bat - 75007 Faits



ORGANISTEER

# Envie de Technologie et de contacts humains? Ingénieur Service-client H.P!

#### JEUNE INFORMATICIEN OU ÉLECTRONICIEN

une gamme complète de services, avant, pendant et après la vente. Et en ce domaine, nous sommes leader

Notre originalité repose sur des Ingénieurs Service-client, formés en permanence, responsables et capables de veiller, conseiller et intervenir sur les plus petits systèmes d'information comme sur les plus importants réseaux internationaux. Nos ingénieurs s'impliquent totalement dans l'exploitation des

systèmes de leurs clients et anticipent leurs évolutions. Ils savent mener de façon autonome les actions de prévention et coordonner. les différentes interventions, avec la garantie de disposer de toute la puissance humaine et technologique Hewlett-Packard.

Notre originalité consiste à être Notre objectif est double : maintenir d'abord un grand constructeur la pérennité des investissements de capable de proposer à ses clients nos clients et assurer le plein rendement de leurs systèmes. préparer nos équipes à évoluer ensuite vers différentes missions : sur le marché. DATAPRO nous a support technique, support logiciel. management ou vente.

Jeune Ingénieur, informaticien ou électronicien, débutant ou ayant une première expérience, vous aussi, mettez votre originalité au service de nos clients.

Les postes sont à pourvoir à Paris, en région parisienne, et en province (Lyon, Rouen, Strasbourg. Aix-en-Provence, Grenoble).

Merci d'adresser votre candidature . (lettre, CV et photo), sous référence CE1/91A/LM, en précisant votre préférence géographique. à Hewlen-Packard France. Service Recrutement, 2 avenue du Luc. 91040 Evry Cedex.

PACKARD

#### B.G.A.

Société spécialisée en analyse de modèles financiers en forte expansion

#### RESPONSABLE INFORMATIOUE

Jaime de Marichalar, R.G.A., 11, rue Marsollier, 75002 Paris

Vous evez une formation d'ingénieur, et justifiez d'une expé 2 à 3 ans. Vous aures la responsabilité de : — mettre en place l'infrastructure informatique (DOS/UNIX),

suivre et contrôler les projets informatiques, trouver des solutions sux besoins spécifiques

Merci d'adresser votre candidature et CV à



e formation scientifique, diplômés d'une école d'ingénieur ou universitaire, vous souhaitez participer au développement de projets d'envergure nationale et internationale. Yous étes intéressés par les domaines de l'informatique distribuée, les réseaux, sur micros, stations de travail et serveurs UNIX.

Dès votre arrivée dans le groupe, vous recevrez une formation intensive (6 mois) de très hant niveau, vous permettant d'acquérir une véritable expertise informatique pour devenir

### INGENIEUR D'ETUDES

Vous évoluerez ou sein de petites équipes dans un environnement stimulant et de haute technicité, ouvert sur les standards du marché.

Motivés pour évoluer vers les techniques de pointe? Alors, saisissez cette opportunité

Adressez vite votre dossier de candidature sous réf. M.26.02 à BULL - Martine RAZAFI Service Recrutement - 94, avenue Gambetta 75990 Paris cedex 20.

Réseaux

et systèmes

dinformation



# Brassez les compétences







### Ingénieurs Etudes Logiciel Débutants

BULL INGENIERIE (filiale de BULL et CAP SESA) est devenue en quelques onnées un expert reconnu dans les damaines de l'architecture de réseaux, de l'intégration de systèmes ainsi que de la sécurité logique. Une croissance significative (40 %/an), un melting pat interne -source d'enrichissement-, une culture technique très marquée, situent incontestablement BULL INGENIERIE en pole position pour relever les défis technologiques au plan

Dans le cadre de projets d'Intégrations de Systèmes, vous participerez sux travaux d'intégration, à l'élaboration des spécifications techniques, à la qualification de chaînes de liaison et au développement de logiciels de réseau.

Votre environnement ? UNIX, GCOS 6, DNS, GCOS 7, DOS,

Issus d'une grande école d'ingénieurs, vous avez un intérêt marqué pour la technique et l'Intégration de Systèmes. De voure capacité à travailler en équipe et de votre engagement personnel, dés votre évolution rapide vers un poste de Chef de projet. Brassoos ensemble nos idées ! Adressez-nous votre

candidature (lettre, CV, photo) à **BULL INGENIERIE - Direction** des Ressources Humaines Mme Dominique BAILLY
12 rue de Paris - BP 59
78230 LE PECQ ou répondez-nous sur 3615 LM.



Ingénierie

BANQUE SPECIALISEE DE PREMIER PLAN

RESPONSABLE DE L'ARCHITECTURE

DU SYSTEME INFORMATIQUE

Rattoché au Directeur des Systèmes et de l'Organisation Informatique, vous participez à l'élaboration de la politique du système d'information. Pour en ambtiorer la productivité et assurer la cohésion de son architecture et de son évolution » Vous encadrez les ingénieurs chargés de la performance du système et du réssau » Vous définissez les choix charques futurs et conduisez leur mise en acuvre » Vous conseillez les chefs de projets et l'ensemble de l'équipe informatique dans le choix de leurs solutions.

Ce poste convient à un ingénieur diplômé ayant un minimum de 5 ans d'expérience avec la pratique de la conception et de l'aptimisation d'orchitectures de systèmes distribués. La connaissance des solutions DIGHTAL

La réussite dans le poste suppose outre la compétence technique, des capacités de conception, d'organisation

conception et de l'optimisation d'orchitectures de systèmes distribués. La co EQUIPEMENT et la pratique de l'anglais constituent des atouts supplémentaire

La taille du groupe et ses activités variées ouvrent à un candidat

Poste situé à SAINT CLOUD siège de la société.

Ecrire sous ref. 9 A 2105-1M. - Discrétion abso

# Auditeur Informatique

An sein de potre équipe, jeune et pluridisciplinaire, d'audit interne, vous deviendrez notre spécialiste informatique et interviendrez auprès du réseau, du siège et des filiales afin de détecter les dysfonctionnements et en analyser leurs causes et leurs solutions. Vous preodrez en charge, pour la moitié de votre temps, des missions informatiques (fiabilité des systèmes et applications, sécurité des opérations,...) l'autre moitié étant consacrée à des missions de contrôle interne.

Pour ce poste, nous souhaitous rencontrer un jeune auditeur informatique (2 à 4 ans d'expérience en cabinet ou en inspection bancaire) ou bien un ingénieur informaticien possédant d'excellentes connaissances financières et comptables. · · · (Déplacements à prévoir).

sous référence 181 à

MEDIAPA 50/54, rue de Silly, 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

### 1ere SESSION 1991

### Débutants, et si vous pensiez carrière informatique



Groupe parisien de sociétés de services et d'ingénierie en informatique et télécommunications, nous avons su depuis plus de vingt-cinq ans conquérir une excellente réputation auprès de grands organismes du secteur public et privé, et sur des marchés très vastes et diversifiés, tout en demeurant

Aujourd'hui, nous recherchons de nombreux jeunes collaborateurs e Bac + 5 ou ayant suivi plusieurs années d'études supérieures scientifiques ou en gestion e dégagés des obligations militaires e libres pour démarrer rapidement.

Vous n'avez pes de conneissances particulières en informatique, noue vous formerons intégralement à le technique et à nos méthodes, et vous permettrons de connaître une véritable Pour un premier contact, merci d'adresser une lettre manuscrite, un CV détaillé et une photo, sous réf. M252C5, à Honoré Informatique - 52, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris.

HONORÉ Informatique



Leader de l'industrie mandiale des motérioux de construction (35 milliards de CA, 33 000 personnes) recherche pour sa fittale CIMENTS LAFARGE (7 milliards de CA, 4 700 personnes) son

Réseaux Neuronaux

Situé à Nentes, notre cantre da Racherche et de

Mission : Intégré au sain d'un département "reconnaissance, vision et architecture", vous mettez en place et enimez un steller logiclei de modèles de réseaux neuronaux, avec à pitication, au traitement d'images et à

Au sein d'une équipe à teille humaine, vous valorisez votre potentiel technique (grende école evec spécialisation informatique). Une tormation en traitement du signel et reconnsissence des formes sont nécessaires. Votre goût pour la recherche avancée et, une première expérience sur les réseaux neuronaux sont des "PLUS" pour la fonction.

Merci d'envoyer lettre manuscrite, CV et photo, sous réf. RN/44/LM, à notre conseil :



Interrégions Consultants 10, rue de la Villa Maria - 44000 NANTES



### Supervision en réseau o CPAC

Vous avez une passion pour les process industriels ? Vous désirez progresser dans le monde de l'Informatique répartie, du control process, de la vision artificielle, et des SGBD relationnels? C'est possible en intégrant Arc Industrie, une SSII à taille humaine aux références prestigieuses, privilégiant le travail de jeunes équipes.

# CHEFS DE PROJET

OS/2, OOS, UNIX, Réseaux lecaux

Vos compétences pointues, votre autonomie et votre volonté d'implication accompagneront notre recherche de la qualité. Votre formation, votre salaire et votre intéressement aux résultats seront à la hauteur de vos ambitions.



Merci d'adresser votre candidature CV photo lettre manuscrite à Philippe Roussel 2. Avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres

Dans le codre de son activité HIGHTECH SYSTEMES GRAPHIQUES HAUTES PERFORMANCES POUR LA DEFENSE AFRIENNE

Au sein du groupe MERLIN GERIN



dont 250 Ingénieurs

RECRUTE

### SPÉCIALISTE SYSTEMES DE COMMUNICATIONS

Vous moîtrisez le développement des protocoles de reseaux locaux (2 ons d'expérience). Vous porticiperez à l'onolyse et à la réalisation de notre projet.

Environnement temps réel C sous OS9.

SPÉCIALISTE LOGICIEL D'APPLICATION Vous ovez une expérience confirmée (4 à 5 ans) en conception et développement. Nous vous proposons d'intervenir sur des systèmes de simulations toctiques dans un contexte international.

Environnement C saus OS9, standards graphiques type PHIGS, ou X-WINDOW.

### SPÉCIALISTE SGBD

Vous avez une première expérience (1 à 2 ans) en développement (de préférence en C) et vous avez utilisé un SGBD type informix ou orade. Vous prendrez en charge la réalisation d'un logiciel,

utilisé pour gérer des plans de vol.

Merci d'adresser votre dossier de candidature [C.V., lettre monuscrite) sous référence 66/1 à notre Direction du Personnel 214 rue du Fbg St Mortin 75010 PARIS.



### INGENIEURS LOGICIEL

**Κ**.

leune

4-5-4

Plusieurs années d'expérience ou débatants pour le développement d'applications temps réel industrielles.

Vous maîtrisez plusieurs des techniques suivartes ;

Vous mainteez plusieurs des techniques suivantes :

- l'automatisation de systèmes,

- les langages C, Ada, ou assembleurs pour famille 8066 ou 68000,

- les systèmes d'exploitation UNIX, RMX R.

Une formation aux méthodes du génie logicier (Analyse et Conception Orientés-Objet, maîtrise de la Qualité, conduite de projet) vous sara assurée. CORELIS, groupe indépendant de SSO créé en 1988, avec un effectif de 200 personnes, en forte croissance, vous offre une carrière ouverte.

Merci d'adresser voire cand. à B. LECLERC, Z.A. de Courisboeuf, 2 avenue de le Battique, B.P. 110, 91944 LES ULIS Cedex A.

REPRODUCTION INTERDITE

••• Le Monde • Mercredi 27 février 1991 XI

# Le Monde Secteurs de Pointe

# Le CNET, le plus court chemin entre aujourd'hui et demain

Vous êtes ingénieur, débutant ou 1ère expérience, et passionné par la recherche et les techniques de télécommunication.

Reconnu mondialement pour ses compétences et ses réalisations d'avant-garde telles que la commutation temporelle, le RNIS, les télécommunications spatiales, le visiophone, le Centre National d'Etudes des Télécommunications (CNET) vous propose aujourd'hui de participer à ses grands projets de recherche fondamentale et appliquée.

Vous travaillerez ainsi avec les plus grands experts scientifiques et industriels français et internationaux sur la conception, la mise au point et la mise en place des systèmes et services que l'industrie développera.

Autonome et possédant le goût du travail en équipe et des contacts, vous trouverez un environnement professionnel évolutif où tous les moyens vous seront donnés pour exprimer votre créativité dans des domaines aussi variés que :

- le traitement du signal
- la communication avec les mobiles
- les réseaux intelligents
- les réseaux d'entreprise...

Que vous soyez universitaire ou issu d'une grande école, merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, C.V. et photo) à : Patrick MAILLET, CNET, Secrétariat Général, Direction de la Gestion des Ressources Humaines, 38/40 rue du Gal Lederc, 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX.



----

A Company of the same

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ر المراقب الم

Section 1

111 2 4 8 30

The second secon

المحتود المداد الماد الم

1 2 3 5 5 5

1 1 1 1 8 25

15. 199 2 39 205

المفتدة عندة بلا در

10.25 mg 25 mg 25

Control of the contro

Ly rich ser Comments

The second secon

1877 200 · 1:31 - - - 325

### RESPONSABLE

Dans le cadre d'un important processus de fabrication, vous construisez l'avenir en optimisant notre productivité et nos méthodes d'industrialisation. Très ou fait de l'évolution des technologies, vous améliorez les procèdés existants et en

recherchez de nouveaux. A 30-35 ons, vous êtes Ingénieur Mécanicien (AM, ENI, etc...). Homme d'études et de réflexion, vous possédez une expérience réussie d'ou moins 5 ans dans une entreprise de mécanique utilisant des équipements de pointe : CN, robotique, outomates programmables.

Ce poste basé en région stéphanoise offre une Ce poste base en region sieprimires y rémunération motivante et de réelles perspectives y

個 Pro consultant Merci d'écrire sous réf. 1737/M ou de téléphoner à notre conseil : Pierre ZENTAR PRO CONSULTANT - 18, rue Rouge! de Lisle - 42000 SAINT-ETIENNE Tel. 77.33.88.33 - Fox : 77.25.73.47



GROUPE SNR CA: 3 MILLIARDS DE F, 5200 PERSONNES. PARTENAIRE DE L'AERONALMOUE, DE L'AUTOMOBILE



Rattaché su Directeur Régional, vous suivrez et vous développeraz un portefeuilla de clients directs, et de prescriptours de nos produits : distributeurs, buraeux

Vous combinez : "écoute" et sens tactique inhérent aux approches commarciales; sens da l'objectif, et tempérament maltrisant les aléas d'un milieu parfols hostile.

Notre taille vous apporte formation et appuis dans la fonction, et des possibilités d'évolution, à terme, dans notre réseau commercial, au Siège ou dans le Groupe. Agé de plus de 25 ans, vous êtes INGENIEUR ou SUP de CO motivé et étoffé techniquement pour un rôle en

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR S/REF. 9103 VOTRE DEMANDE MANUSCRITE, VOTRE CV AVEC PHOTO ET REMUNERATION ACTUELLE A SNR ROULEMENTS, SERVICE EMPLOI, BP 17 - 74010 ANNECY CEDEX



#### J'AI CHOISI LES RESPONSABILITES

ent industrial (7 000 per

UR HYDRODYNAMICKE

Au sein d'une équipe de projet, vous participaret à l'étude, au développement et aux essais de potits véhicules sous-marins remorqués ou autopropulsés.

DGA



Notre société, parmi les leaders du marché (1.6 milliards de CA, 3 unités de production fortement automatisées). recherche pour son usine de Marseille un

#### Jeune ingénieur de production (A.M, INSA...)

Responsable de l'ateller de conditionnement, il aura à animer une équipe de 70 personnes, à gérer les impératifs de production, de qualité, de délais dans le cadre de la réalisation des programmes de conditionnement. Il optimisera l'organisation des flux et assurera le sulvi des performances

Il développera en outre de nouvelles techniques et panicipera à la mise en place de méthodes modernes de gestion de production Une formation d'Ingénieur (A.M., INSA. ) complètée si

possible par une fre expérience professionnelle, un tempérament d'animateur et d'organisateur constituent les atouts essentiels de réussite à ce poste évolutif, pour un candidat à fort potentiel.

Merci d'adresser lettre manuscrite. CV et photo à RCL. Direction du personnel, 29 boulevard Charles-Nédelec,

### KONE

Spécialiste incontesté des produits de haute technicité, notre groupe est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de l'ascenceur. Notre filiale France (1,3 Md de CA - 2 500 personnes) recherche pour son département Ascenseurs Neufs

### ngénieur d'affaires

Responsable de la mise en œuvre de projets importants (>1,5 MF), vous pflotez l'ensemble des travaux en vue de leur bonne réalisation. Vous améliorez la rentabilité de ces opérations et négociez avec les entreprises du BTP avec lesquelles vous aurez su créer des relations privilégiées.

Homme d'interface, agé d'environ 25 à 30 ans, de formation Ingénieur (GROUPE CENTRALE, ENSI, ESTP...) vous avez acquis une première expédence sur le terrain. Bilingue anglais Indispensable.

Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions en précisant la référence LM 85 M à Sophie de GOROSTARZU - ARCO - 18 avenue de POpéra 75001 PARIS.



Avec 2300 personnes, nous figurons parmi les cinq grands laboratoires pharmaceutiques français. Notre site de Calais (65 personnes) a pour vocation de produire des principes actifs et des intermédiaires de synthèse. Nous recherchons pour la gestion de cette

#### **Directeur d'usine** chimie fine

Au-delà de vos responsabilités en matière de direction et de coordination des différents services, de gestion des hommes, votre mission consiste à réaliser le plan prévu au meilleur coût dans des conditions d'hygiène et de sécurité optimales.

A 40/45 ans, de formation ingénieur chimiste (si possible ingénieur docteur), vous avez connu et réussi une expérience similaire de direction d'unité. Vous cherchez aujourd'hui à valoriser cet acquis ; nous vous offrons la possibilité de rejoindre une structure Internationale en plein essor. La connaissance de l'anglais est un atout supplémentaire. Merci d'adresser votre candidature sous réf. 7535 C à BERNARD JULHIET Rhône-Alpes

18, cours Suchet - 69002 LYON. **BERNARD JULHIET** RESSOURCES HUMAINES RHONE-ALPES

PARIS/RHONE-ALPES ARCO



# Jecteurs Jointe



En s'engageant dans une profonde mutation industrielle, technologique et commerciale, cet organisme national a choisi de privilégier le marché au travers de la technologie qu'il développe dans le domaine des télécommunications.

### Un Ingénieur Support Technique et Développement (Réf. 101611/IM)

Au sein de l'équipe marketing et en étroite collaboration avec les ingénieurs grands clients et les commerciaux, vous prenez en charge :

- le soutien technique sur les aspects téléinformatiques et commutateurs privés,
- la conduite de projets,

Pour optimiser la réussite de ce projet, nous recherchons :

l'aide à la rédaction des cahiers des charges.

De formation Ingénieur Télécom, votre dynamisme, votre passion pour la technique et votre désir de faire partager vos compétences sont vos meilleurs atouts pour réussir dans ce poste

### Un Responsable Service Clients (Réf. 101612/LM)

Rattaché à la Direction, vous prenez en charge l'organisation, l'animation et le soutien des principaux centres d'exploitation pour tout ce qui relève des relations clients. Assisté d'une équipe performante, vous êtes le garant de la qualité et assurez dans ce but une coordination

De formation technique ou marketing (Bac + 4 minimum), votre aptitude à l'animation et au management, votre capacité d'initiative et votre très grand attrait pour le service assureront la

Nous vous offrons dans un secteur en pleine expansion une qualité de travail, une formation performante, une mobilité professionnelle et d'importantes responsabilités. Ecrire sous référence choisie à Bernard Krief Management Méditerranée, Le Parc de Haute Technologie, bat. 6, Sophia Antipolis, 06250 Mougins.

### BERNARD KRIEF RECRUTEMENT

Un département de Barnard Krief Consulting Group

# Diriger notre bureau d'études...

Nous sommes le leader mondial dans la fabrication d'équipements spéciaux pour la microélectronique avec 80 % de notre CA réalisé hors des frontières. Nous recherchons aujourd'hui le responsable de notre bureau d'études qui, rattaché au directeur technique, anime une équipe de 6 dessinateurs-pro dans un environnement plundisciplinaire. Ce poste convient à un jeune ingénieur mécanicien, diplômé d'une grande école - A&M, INSA, ENSI - ayant une première expérience acquise, si possible au sein d'un bureau d'études orienté vers la conception de produits de haute technologie, fabriqués en petite série. La connaissance de la CAO et la pratique courante de l'anglais sont indispensables. Ce poste est basé en proche banlieue Ouest (RER),

SI cette proposition vous intéresse, nous vous demandons d'adresser votre candidature sous la référence A1162.91 M à notre conseil, 61 Boulevard Haussmann - 75008 Paris.



Chantal Baudron. s.a.

Membre de Syntec

SONY FRANCE

# INGENIEUR SUPPORT A LA VENTE IMAGERIE SCIENTIFIQUE, MÉDICALE ET INDUSTRIELLE

SONY FRANCE (2 500 personnes, 7 Mds de CA) produit et commercialise des équipements de haute technologie à usage grand public et professionnel Dans le cadre du développement de son activité, le Département traitement d'image et systèmas recherche un nouveau collaborateur Rattaché au responsable

collaborateur > Rattaché au responsable commercial, vous aurez pour mission de présenter nos produits (caméras, imprimantes...) à nos clients, d'effectuer un suivi des produits commercialisés en traitant les questions d'ordre technique et de formant les questions d'ordre technique et de former les utilisateurs > Enfin, par votre connaissance de nos produits et du

marché, vous réaliserez des études comparatives ainsi que les argumentaires de vente De formation ingénieur en électronique et bilingue anglais, vous avez une première expérience similaire de préférence dans le domaine de l'instrumentation scientifique Vous souhaitez vous investir dans un métier où les compétences techniques sont aussi importantes que les qualités commerciales Nous vous remercions d'adrasser votre candidature (CV, lettre et prétentions) sous la réf. 2602/ISV, à Fabienne Margotteau, SONY FRANCE, 15 rue Floréal, 75017 PARIS



Filiale d'un important groupe secteur aéronautique, recherche pour son agence de Bourges (18),

Avec bonnes connaissances en Electronique et Informatique, pour postes en Bureau d'Etudes : travaux de simulation sur

Envoyer Curr.-Vitze, photo, prétentions à GEIME-GERT, Service Recrutement - 91, avenue de la République,

### POUR BATTRE DEMAIN LE PNEU D'AUJOURD'HUI



célérent, nous vous proposons de venir partager notre passion du progrès.

#### INGÉNIEURS DE RECHERCHE ET D'ESSAIS

Mathématicien, Chimiste, Physicien, Spécialiste du traitement du signal,etc...vous utiliserez les moyens d'analyse et de calcul les plus puissants, pour mieux comprendre la réalité d'un produit très complexe.

#### INGÉNIEURS INFORMATICIENS

Vous prendrez la responsabilité globale de projets industriels ou scientifiques et mettrez en œuvre les techniques les plus récentes sur les maténels les plus

drez la responsabilité d'équipes importantes de production en France et à l'étranger.

#### ingénieurs DE DÉVELOPPEMENT PROCÉDÉS

Après avoir conduit un premier projet, vous prendraz la responsabilité d'une équipe de développement. Voire responsabilité sera globale de la conception du procédé jusqu'à sa mise au point dans nos usines ex Europe, en Aménque ou en Asie.

Merci d'adresser votre candidature Sous référence LM/45 à: MICHELIN Hervé COYCO - Service du Personnel 63040 CLERMONT FERRAND CEDEX

### Engagez vos talents au service d'un projet novateur Food technologist

(Responsable du développement technologique)

Filiale de la Société NUTRASWEET, leader mondial des édulcorants de synthèse, ions de nous implanter en Europe. Notre ambition est d'y développer une des récentes découvertes du Groupe, SIMPLESSE<sup>®</sup>, substitut naturel des matières grasses. Notre équipe de développement se constitue et nous cherchons un

spécialiste des procédés agro-alimentaires.

Vos études d'Ingénieur agro-alimentaire (INA, ENSIA, ENSIAA, ENSIANA, UTC...) vous ont permis d'affirmer votre goût pour la recherche et le dévelops Vos débuts professionnels dans des fonctions de loppement on de production ont assis votre compétence

dans le domaine des process alimentaires, et ont si possible développé voire connaissance des produits laitiers. Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et si possible une

Responsable de la conception et de la définition des procédés d'application de SIMPLESSE® dans les produits de nos clients (grandes entreprises du secteur alimentaire), vons piloterez vos projets Jusqu'au stade de la validation semi-

En étroite relation avec la Direction des ventes, vous surcrez l'interface avec les équipes développement de nos Votre excellente connaissance des technologies et des procédés doit être soutenue par un tempérament innovateur.

une grande autonomie et des qualités relationnelles affirmées Le poste est basé en bantieue parisie déplacements en Europe. Merci d'adresser votre candidature, sous réf. 99 M, à Hervé & Millet Consell, 27 rue des Vignes, 75016 Paris.

Nous sommes une société implantée dans le Centre de la France, ou Chiffre d'Affaires de 500 MF (dont 50 % à l'export), et filiale d'un groupe important. Nous recherchons :

Au sein d'une équipe en place, travaillant depuis plusieurs années avec comme objectif la apporter auprès de tous les services l'alde méthodologique et développer l'état d'esprit

mener toutes les actions pour la mise en place et le suivi de l'Assurance Qualité. participer à l'effort général pour développer la Qualité Totale.

Vous êtes Ingénieur avec 5 à 10 années d'expérience vous ayant permis de décauvrir plusieurs fonctions d'une entreprise. Vous avez déjà participé à des Actions Qualité. Vous avez le sens du confact humain, vous savez convaincre et mener des actions de

Alors pour nous rejoindre, adressez lettre monuscrite, CV, photo et prétentions s/réf. 81.99/M à EUROMESSAGES - BP 80 - 92105 BOULOGNE Cedex qui fera sulvre votre dossier. Réponse et confidientiaité vous sont assurées.

PARIS - STRASBOURG - LYON - MARSEILLE - BREST . EUROWESSAGES

REPRODUCTION INTERDITE

PAUJOURDIN

••• Le Monde • Mercredi 27 février 1991 XIII

# Le Monde Jecteurs .. Pointe

### **GAGNEZ** LES GRANDS ESPACES EUROPEENS

TEUCHOS est une jeune société d'ingénierie en expansion rapide. Son domaine : les grands programmes aéronautiques et spatiaux nationaux et européens en colloboration avec un grand donneur d'ordre de la profession. Elle recherche pour ses activités de conception et de développement de lanceurs et missiles des

#### **INGENIEURS DEBUTANTS OU PREMIERE EXPERIENCE REUSSIE** (Bac + 5 minimum)

pour les postes suivants basés en région parisienne.

Sud Parisien (réf. RPO6)

- Modélisation senseurs optroniques (FORTRAN/SUN).
- Responsable projet européen senseurs
- optroniques. Intégration et mainlenance senseurs
- optroniques. • Etude et modélisation armes laser
- (FORTRAN/SUN). Etude et modélisation équipements
- radar et écoute.
- Simulation avec éléments réels en hyperfréquences.

Vous justifiez d'une bonne connaissance de en vous integrans à des équipes sires ou sein de structures d

#### Ouest Parisien (réf. RP07)

- Responsable chaînes électriques embarquées.
- Responsable chaînes pyrotechniques.
- Responsable durcissement aux agressions classiques.
- Gestion administration réseaux télécommunication.
- Etudes sureté de fonctionnement réseaux.
- Responsable mécanismes avec automatismes.
- Etude comportement dynamique



Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé), an précisant la référence appropriée, à TEUCHOS EXPLOITATION - 6, avenue du Général de Gaulle, 78000 VERSAILLES, Elle lera l'objet de la plus grande discrèt

### Gestion des risques industriels Un homme de terrain et de conseil

210 000 personnes dans plus de 100 pays, des unités industrielles sur tous les continents, une position de leader sur de nambreux marchés des Télécammunications, de l'Energie et des Tronsports... ou sein du groupe ALCATEL ALSTHOM, les domoines liés à la prévention des risques industriels justifient des activités et des investissements importants.

Au siège du groupe, à Paris, la Direction des Assurances et de la Gestion des Risques Industriels recherche le

#### CHEF DU DÉPARTEMENT PRÉVENTION / ENVIRONNEMENT

Ingénieur diplômé d'une grande école, vous avez acquis une très solide expérience en Préventian. Dons ce domoine camme en matière d'envirannement, vaus connaissez les règlementations et les normes en vigueur en France et, si possible, dans les grands pays industriolisés. Bon négociateur, vaus porlez couramment le français et l'anglais et vous saurez encadrer, dévelapper et onimer une équipe d'Ingénieurs spécialisés dons les différents "métiers" de la sécurité industrielle et de

- Conseil et assistance aux responsables cancernés dons nas filiales
- Analyse des projets de création et d'extension de sites industriels Liaisan entre les experts extérieurs et les sociétés du groupe
- Cantrôle du respect des normes de sécurité et de pollution....

vaus exercerez des responsabilités étendues, au vous mettrez en valeur vatre connaissance du terroin, vos capacités d'encadrement et votre potentiel

Merci d'adresser voire dassier de candidature (lettre, C.V. et phato), saus lo référence M/2602, à Mademoiselle Gacogne, Direction des Ressources Humoines



ALCATEL ALSTHOM 54, rue La Boétie - 75008 Paris



### Tetra Pak a tous les atouts pour développer votre personnalité

Leader mondial des systèmes de conditionnement pour liquides alimentaires, Tetra Pak produit 58 milliards d'emballages par an dans 110 pays environ. Son succès repose sur une idée fondamentale liée à l'emballage aseptique, et sur la volonté de concevoir des solutions originales pour chaque client. Tetra Pak vous propose d'intégrer son centre technique (130 personnes) situé à Roissy.

### JEUNE RESPONSABLE GESTION DES STOCKS

Grande Ecole d'Ingénieur ou MIAGE

Au sein du Département Pièces de Rechange et Achats,

 Vous participez directement aux profits de l'entreprise en gérant notre stock de 20 000 références.
 Vous imaginez et appliquez les méthodes d'approvisionnement permettant la satisfaction optimale de nos clients. avec un stock minimum. Après analyse statistique, vous commandez les pièces auprès du Groupe TETRA PAK et de nos fournisseurs.

Vous participez au développement du système informatique de traitement de l'information, sur mini et micro ordinateur (AS400 et INFOCENTRE).

Une première expérience dans ce type de fonction, une bonne connaissance de l'informatique, la pratique de l'anglais, vous permettront de mener à bien votre mission eu sein d'une entreprise internationale à taille humaine, en évolution technologique permanente.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions (s/réf. YZ/GS) à BRIK SERVICE · 125 avenue du Bois de la Pie · ZAC PARIS NORD 2 · BP 50049 95946 ROISSY CHARLES DE GAULLE cedex.



# L'Ingénierie Informatique: l'Exigence d'une Passion

ociète du Groupe CGI, nous nous sommes imposés, en onze ans d'existence, comme l'une des entreprises les plus performantes en Ingénierie Informatique Scientifique et Technique. Aujourd'hui, nous sommes présents là où s'élaborent et se réalisent les grands systèmes les plus complexes, que ce soit dans les domaines de l'Aéronautique. de l'Espace, de la Défense, ou dans ceux de l'Industrie et des Télécommunications.

Nos clients reconnaissent et apprécient, sur chacun de nos métiers (« études théoriques · systèmes temps réel · génie logiciel · simulation · réseaux · bases de données · intelligence artificielle), notre savoir-laire et notre souci d'être constamment à la pointe des techniques de pointe. Pour gagner, nous avons su réunir les meilleurs potentiels et leur donnez les moyens de s'épanouir et de valoriser leurs diplômes.

Ingénieur de formation grande école, vous voulez vous aussi faire éclore votre talent au sein d'équipes de haut niveau?

Envoyez- nous votre candidature sous réi. LMIC4 à :



SURABRO TRECOM

> CR2A 19, avenue Dubonnet 92411 Courbevoie Cedex Agences : Aix en Provence, Brest, Sophia Antipolis, Toulouse





### chef de projet confirmé AS400 devenez

### notre directeur informatique

Filiele de le maisan de disques britannique VIRGIN RECORDS, naus formons, evec les eutres sociétés VIRGIN en Frence, un groupe solide en pleine croissance (hors VIRGIN MEGASTORE : CA de 890 MF, 165 salariés). Nous voulons faire de notre informatique le vecteur de notre développement.

En liaison étroite avec nos utilisateurs et nos partenaires, vous méttaz en Cauvre avec une petite équipe à Peris 4º notre scheme directeur sur AS 400, tout en conduisant

une réflexion de fond sur l'évalution de nos systèmes d'information. BAC + 5, vous avez acquis en 5 ens au moins une solide pratique en conduite de projets sur AS 400. Vaus êtes rodé à le gestion (cammerciale, comptabilité...), pretiquez une méthodologie et vous êtes de taille à conseiller notre Direction Générale.

vous remercie de lui écnire (réf. 5698 LM)

"Carrières de l'informatione"

ALEXANDRE TIC S.A.

10. RUE ROVALE - TECCO DATE "Carrières de l'informatique"



### Ingénieur Bureau d'Etudes Du projet... au produit

Equipements pour l'automobile.

La société est depuis plus d'uo siècle présente sur son marché. Elle a récemment rejoint un grand groupe national et s'est positioonée sur le marche de l'automobile. Ses investissements en moyens comme en hommes sont importants. C'est dans cel esprit, qu'elle recherche un nouvel Ingenieur Bureau d'Etudes.

Avec l'aide de son équipe (15 jeunes techniciens), il est responsable des produits de leur conception à leur réalisation (préséries). En relation initiale avec le bureau d'études des constructeurs (France et Europe), il procède aux études, assisté par un système CAO. Le prototype réalisé, il supervise tests et essais en lieison avec la qualité. Avec les méthodes, il participe à la déficition des moyens d'industrialisation. Complémentairement, il est le lien indispensable evec les services concernés pour le choix et le suivi des fournisseurs, les approvisionnements...

Ce poste conviendrait bien à un jeune ingénieur généraliste, eyant des connaissances en électronique qui, après une première expérience, souhaiterait coojuguer une responsabilité d'équipe, de projets... dans un cootexte international (maîtrise de l'anglais nécessaire) et, dans un secteur où les techniques sont particulièrement évolutives.

Le poste se situe en Picardie proche de la mer. Merci d'adresser votre candidature sous réf. MBE 234 M, à SEFOP, qui nous

connaissant bien vous parlera de nos projets. 11 rue des Pyramides, 75001 PARIS



XIV Le Monde • Mercredi 27 février 1991 •••

# Le Monde Decteurs de Loin

SOCIETE LENSOISE DU CUIVRE, filiole des Câbleries de Lens au sein du groupe Alcotel Cable, leader mondial dans son secteur d'activité. Notre avance technologique nous place aux premiers rangs de l'industrie de transformation du

A 30 ans environ, ingénieur diplômé des Mines, A 8 M, IDN, HEI ou équivalent, vous avez acquis une première expérience réussie dans le domaine de la production industrielle (métallurgie de préférence) et vous souhaitez occuper rapidement un poste d'encadrement de production.

Pour vous familioriser avec notre métier, nous vous proposons dans un premier temps d'assister le responsable de notre unité de coulée continue du cuivre (70 personnes) dons l'ensemble de ses

Dans ce poste opérationnel, vous pourrez ropidement prouver votre potentiel. Outre les ospects proprement technologiques, une de vos responsabilités importantes consistera à conduire, avec un esprit d'innovation et un réel sens de la communication, l'évolution de vos équipes et de vos produits ; ainsi, vous vous préparerez à assumer votre future fonction.

Anglais souhaitable, Localisation à Lens.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions sous réf. 14484, à Médio-System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849 Paris Cedex 17, qui transmettra.

Nous sommes, BECKERS POUDRE S.A., filiale d'un grand groupe Suédois.

Bichon s.A. Nous formulons et fabriquons des peintures inclustrielles poudres thermodurcissableires. nous sommes leader sur ce marché.

Notre politique de croissance, notre stratégie, nous emènent à renforcer notre structure.

### **INGENIEUR CHIMISTE** RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Assisté d'une solide équipe de techniciens supérieurs, vous aurez en charge le développement de nos projets stratégiques. Votre domaine d'intervention portera tant sur les produits (matières premières, formulations) que sur les process. Ingénieur de haut niveau, vous avaz une expérience significative de

recherche appliquée. Vous avez su mettre en oeuvre vos aptitudes de manager.

Vous maîtrisez l'anglais. Alors, nous vous ofrons une très belle opportunité.

Le poste est basé à MONTBRISON (42) Nous vous remerçions de nous retourner votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV, photo) sous la référence 27302/ID à

PERFORMANCE + Sélection 22, rue Mansart 78160 MARLY LE ROI



leader mondial

recherche pour sa filiale française

IMISTE OTT CHIMISTE QUALIFIE Expérience HPLC

pour développer dans nos laboratoires les epplications de nos techniques pour les clients potentiels. Anglais lu et parlé indispensable. Adresser lettre manuscrite, CV, photo à :
DIONEX, 103, evenue Pierre-Grenier
92100 Boulogne-Billancourt (près de la porte de Saint-Cloud) neus fabriquons des produits métallurgiques de haute technicité pour l'industrie pharmaceutique.

### ingénieur débutant

devenez notre "QUALITY MANAGER"

Adjoint de notre jeune Directeur de production qui voue forme à nos techniques, vous le secondez en fabrication, mettez en œuvre les procédures qualité et formez notre meîtrise et nos opérateure. Passionné de mécanique et de qualité, vous simez l'atelier : exigeent, vous souhaitez prendre rapidement des responsabilités. Vous pariez englaie et êtes pressé de réussir.

Ecrivez à Philippe ROMANET, consultant (réf. 3986 LM) "Cerrières d'Ingénieurs"



ALEXANDRE TIC S.A. 96, RUE STALINGRAD - 38100 CRENOBLE LILLE - PARIS - SIRASBOURG LYON - MANTES - TOULOUSE des forces

more:

maister 24 . "

specta:

D81 | E 'C' 7

Drinb: - report \*\* -es ta: ... deba :

de d'are : . r Cette - ..

Materia : tural com

M. Sa===- - --Conseil (\* !! :

dénose su de la .....

Le CSTB Nantes (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

climatique. Le candidat aura des compétences scientifiques élevées, de l'instative, le goût de l'application et le sens des responsabilités. Une expérience en laboratoire est

Contacter Jacques Gandemer, mique et Environnement Climatique CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 11 rue Henri Picherit - 44300 Nantes Tél. 40 37 20 08

Le Monde M de la

onction ommerciale



Mission : sous l'outoriré du Directeur Commercial et Marketing du Groupe, vous serez chargé du développement des Ventes France et Export, vous monagerez une équipe de 18 personnes dont 10 commerciaux multicarres.

Profil : Ingénieur Electrorechnique au Electromécanique. Aris et Métiers, ... Ogé de 35 à 40 aris, vous passédez de préférence une expérience rechnique et commercia significative du domaine d'activiré. Anglais / Allemand

Merci d'adresser CV + Photo + lettre traonuscrite sous réf 91056 à LEVI-TOURNAY/ASSCOM - 31, Bd Bonne Nouvelle 75002 PARIS qui transmettra votre dossier en toure confidentialiré.

### JEUMONT JSCHNEIDER INDUSTRIE

GROUPE SCHNEIDER

EQUIPEMENTS NUCLEAIRE, ELECTROMECANIQUE, ELECTRONIQUE RECHERCHE POUR SON ACTIVITE MACHINES ELECTRIQUES BASEE A JEUMONT (NORD) :

### INGENIEURS DE VENTE

Avec le support d'un ou deux collaborateurs, vous assurerez le développement des ventes Fronce et Expart paur un secteur dont vous aurez lo responsabilité (contact clients, analyse des demandes, établissement et négociation

Ingénieur grande école, vaus possédez une expérience industrielle de quelques onnées, de préférence dans la vente de biens d'équipements

éléctromécaniques.

Anglais indispensable. INGENIEURS GESTION D'AFFAIRES

ansport, la défense, mitomobile. Elle AXE HAUTE TECHNOLOGIE

Societé MORS

plus grande entité du Groupe MORS, en et développement

500 personnes, DO ME de CAL

oncolt, fabrique gummercialise

ne equipements Sectroriques Molessionnets

Mabores pour

#### INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

Rattaché au Directeur commercial et responsable d'un budget dans le domaine des équipements informatiques et électroniques embarqués et dérivés, vous serez chargé

 de rechercher les besoins auprès d'une clientèle bien définie e d'assister le client dans l'expression de ces besoins et de participer à l'établissement du cahier des charges = d'établir les propositions technico-commerciales en harmonie avec les services études et le Directeur commercial, • d'assurer le suivi des affaires jusqu'à l'obtention des commandes « de maintenir les relations avec le client durant toute la pénode de réalisation (SAV

Vous possédez une formation d'ingénieur en électronique ou équivalent et une expérience de plusieurs années, si possible dans le domaine de l'informatique électronique embarquée. Un esprit de rigueur dans les actions à mener et d'excellentes qualités relationnelles sont nécessaires pour ce poste basé au 8LANC-MESNIL (93).



Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV. photo et prétentions). sous référence 14708. à Média-System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849 Paris Cedex 17, qui transmettra.

Société de marketing et de négoce recherche pour son département collectivités ses

### RESPONSABLES RÉGIONAUX (H/F) France+outre-mer

Ce sont de véritables partenaires qui mettent en place un centre de profit régional décentralisé lis recrutent et animent une équipe de 15-20 collabora-

Ce sont des «battants» ambitieux, autonomes et indépendants qui peuvent prétendre, en atteignant les objectifs, à des revenus très importants non plafonnés (720 KF/AN et plus) et à de nombreux avantages (voi-

ture, primes diverses). Nous offrons un statut d'indépendance partenariat particulièrement avantageux et souhaitons rencontrer des personnies connaissant le monde de l'entreprise, ambitieux et disponibles (age indifférent)

Adresser vetre C.V. sons réf. 8 240 LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monitensny – 75007 PARIS

# Chef de Produits Textile

Recherché pour la Centrale d'Achat à Paris d'un leader de la Grande Distribution. Le candidat devra obligatoirement avoir une double

• Chef de Département en Hyper, • Chef de Produits en Centrale

Des connaissances en Anglais seraient appréciées.

Veuillez adresser lettre de candidature manuscrite, C.V., photo et appointements désirés sous référence 6230-M (discrétion totale garantie), à :

MAMREGIES 3, rue d'Hauteville, 75010 Paris qui transmettra.